

# UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

BOOK CLASS

840.8 Sol Volume

GERMANIC AND ROMANCE

LANGUAGES

The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN



### SOCIÉTÉ

DES

## ANCIENS TEXTES FRANÇAIS

MIRACLES DE NOSTRE DAME

## MIRACLES

DE

## NOSTRE DAME

### PAR PERSONNAGES

PUBLIÉS D'APRÈS LE MANUSCRIT DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

PAR

### GASTON PARIS & ULYSSE ROBERT

TOMEII



# PARIS LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT ET C<sup>10</sup> 56, RUE JACOB, 56

M DCCC LXXVII



Publication proposée à la Société le 24 février 1876.

Approuvée par le Conseil le 9 mars 1876 sur le rapport d'une commission composée de MM. Meyer, Michelant et de Queux de Saint-Hilaire.

Commissaire responsable:

M. Michelant.

IX

### MIRACLE

DE

SAINT GUILLAUME DU DESERT

Tome II

#### PERSONNAGES

SAINT BERNART, ABBÉ DE CLERVAUX
GILLE DE TUSCULAN, CLERC
SAINT GUILLAUME, DUC
L'ESCUIER GUILLAUME

L'evesque Guillaume de Poitiers

PREMIER CLERC

SECOND CLERC

INNOCENT PAPE

PREMIER CARDINAL

SECOND CARDINAL

LE MESSAGIER

L'evesque Jeffroy

LE CHEVALIER

PREMIER ESCUIER

MICHIEL

LE PREMIER HERMITE

SECOND HERMITE

Le févre

LE PATRIARCHE

BEELZEBUZ

SATHAN

SAINTE CRISTINE

SAINTE AGNÈS

NOSTRE DAME

GABRIEL

ALBERT

REGNAUT

DIEU

LES VIERGES

Cy conmence un miracle de Nostre Dame de saint Guillaume du desert, duc d'Acquitaine, que les dyables batirent tant qu'il le cuidiérent laissier mort pour ce que il ne vouloit retourner au monde. Dont Nostre Dame le vint reconforter et le guerir.

90 a

SCENDAM in palmam et adprehendam fructus 89 b ejus. Ces paroles sont escriptes en un livre de la sainte escripture, appellé le livre de Cantiques, et veulent ainsi dire en françois : Je monteray ou paumier et prenderay du fruit de ly; et sont les paroles de la devote ame qui a douleur et compassion de la mort son espoux Jhesu Crist, et desir d'avoir larmes et contriccion de la passion son createur, et dit en telle maniére: Je monteray ou paumier et si prendray du fruit de ly. Doulce gent, la sainte escripture entent aucune foiz par le paumier la croiz, aucune foiz penitence et aucune foiz contemplacion. Ou paumier de la croiz queult on le fruit de vie, et de ce est il dit en la Sapience: Primi et purissimi fructus ejus, et qui tenuerit eum beatus. Li precieux et li trespur fruit sont li fruit de li, ne nul ne s'i peut comparer, et qui a ce paumier, c'est a la croiz, se joindra par compassion, benoist sera. Ou pau-

mier de penitence queult on sept fruiz, le corps quatre et l'ame trois. Le premier fruit que li corps qui avra fait penitence recevra si sera clarté, si conme dit le livre de Sapience: Fulgebunt justi sicut sol, li juste resplendiront conme le soleil ou regne de leur pére. De ceste clarté dit mon seigneur saint Pol : Salvatorem expectamus, etc., nous attendons le sauveur nostre seigneur Jhesu Crist, qui refourmera le corps de nostre humilité ressamblant au cors de sa clarté. Le second fruit que le corps avra sera ligiereté, car il sera aussi ligier conme la pen-89 c sée. Le tiers fruitt que le corps avra si sera subtilité, car ilz seront si subtilz que chascun savra ce que l'un de l'autre pensera, et s'entreverront des cuers. Le quart fruit que avra le corps, ce sera impassibilité, que jamais paine ne douleur ne soufferra, mais santé touziours avra. Ces quatre fruiz avra le corps qui penitence fera. L'ame en avra trois. Li premier si sera congnoissance de la deité, dont saint Pol dit: Je congnois ore en partie et par semblance et aussi conme en mireoir, mais lors congnoistrai je aussi que je sui congneuz. Car nulz ne peut ores congnoistre Dieu ainsi qu'il est, mais lors nous le congnoistrons en verité et non mie en mireoir. Ce sera une des grans gloires que l'ame avra. L'autre fruit si sera la gloire de l'umanité Jhesu Crist que elle verra Dieu en sa nature. Ceste gloire n'avront pas li ange. Ly tiers fruit sera amour; car se l'ame congnoissoit et elle n'amoit, ce ne seroit pas gloire, mais il ameront ce que il verront et congnoistront. Or venons au paumier de contemplacion, qui est le tiers. Le paumier est de sa nature estroit et gresle par dessoubz et large par desseure. Ore, doulce gent, par ce paumier j'entens le temple de Dieu ou l'eglise de saval; par le fruitt qui y croist, j'entens le don du saint esperit, les vertuz cardinales et theologiennes. Et se onque fu personne en ce monde qui par contemplacion ait monté en ce paumier et prins du fruit de li, je di que la glorieuse vierge Marie entre les autres

y monta et de fait, dont elle pot trop bien dire les paroles proposées au conmencement du sermon : Je monteray ou paumier, etc. Pour quoy? car des lors que elle n'avoit que trois ans, pére et mére la menérent en Jherusalem, et la monta elle par quinze degrez ou temple de Dieu, que j'appelle paumier, et y cueilli le fruit, c'est a dire les dons du saint esperit et les vertuz devant 89 d dictes. Et pour ce aussi que par manière d'amiracion peut estre dit de ceste vierge ce qui est escript en Cantiques : Que est ista que ascendit de deserto? qui est ceste qui monte du desert plain et decourant de delices, apuiée sur son ami? Et de ceste question peuent naistre aucunes admiracions, et premiérement pour la nouvelleté du monter, car onques tel enfant n'avoit monté ce lieu la. Et pour ce peut on respondre : c'est celle qui n'ot onques premiére semblable a li, ne jamais n'avra seconde telle après elle, mais encore peut on respondre ce qui fu dit de Judith: c'est celle c'onques telle femme ne fu en regart, en biauté ne en sens. C'est celle de qui David dit : Concupiscet rex decorem tuum, Marie, Dieu convoitera ta biauté. Convoitera? mais a convoitié, si qu'il a volu en li descendre et y prendre humanité. Et pour ce nous amonneste saint Augustin que nous l'amons et servons, car par elle et par son chier filz sommes appellé de tenébres a lumiére, de mort a vie, de corrupcion a incorrupcion, de pleur a joie, de deser au royaume des cieulx et de grace a gloire. Et saint Bernart dit que de quant elle a receu plus de graces en terre par devant toutes autres femmes, de tant a elle plus de singulière gloire es cieulx; et en autres lieux dit il que elle a le ciel rampli, enfer vuidié, la ruine de paradis restoré et aux chetis attendans mercy vie pardurable qu'ilz avoient perdu donné. Laquelle vie pardurable nous ottroit, par les merites de Marie, ille qui est benedictus Deus in secula seculorum. Amen.

MIRACLE DE

AINT BERNART, ABBÉ DE CLERVAUX Doulx Dieu, qui par ta sapience Toutes choses scez et congnois Et aussi ceulz a venir vois Com les presentes et passées, Ha! sire, moult ay de pensées 5 Pour Guillaume, duc d'Acquitaine, Que je voy que si mal se maine Qu'a nul bien faire ne s'atrait. La femme son frére a fortrait, Il a ja des ans plus de troys, 10 Dont je sui moult en cuer destroys: De nulle rien tant ne s'envoise Con de combatre et faire noise : Les uns fiert et fait clamer las 1.5 Et les autres desrobe, helas! Bon Jhesus, doulx amoureux Diex, Ne sçay que face pour son miex, Ou que le mande ou qu'a li voyse. Je doubt, et de ce moult me poise, Se je le mande qu'il n'en deigne 90 b 20 Tenir compte, et que point ne veigne; Et d'autre part j'ay propos tel Que je ne doy de cest hostel Partir fors pour cause certaine. 25 Ainsi en ta main souveraine, Doulx Jhesu Crist, le te conmet, Car sa male vie me met Souvent en ardeur d'esperit De toy prier, doulx Jhesus Crist, 30 Que des maulx le vueilles retraire Qu'il fait, et a t'amour atraire

Par ta pitié.

40

45

50

55

60

GILLE DE TUSCULAN, CLERC E! chiers sires, par amistié Que vous plaise ore a escouter Deux moz que je vous vueil conter D'une besongne. SAINT GUILLAUME, DUC Biau sire, dite sanz eslongne Que voulez dire. GILLE DE TUSCULAN Je le vous compteray, chier sire : Plain de courrouz suiz et d'annuy. Voir est que je cardinal sui, Nommez Gille de Tusculan. Mais un descort s'est nez ouan Entre nous cardinaux de Romme, Pour ce que les uns font d'un homme Pape c'on appelle Ynocent, Les autres sont d'un autre assent Et ont nommé Perre Lyon; Et pour ce qu'a l'opinion Sui de ceulx qui Perre ont nommé, Innocent ne m'a point amé. Pour ce sui j'a vous venu, sire, Qu'il vous plaise a tenir et dire Que vous soiez de nostre accort Et qu'Ynnocent est pape a tort; Car de tant sui j'en ce soubtil Que voirement a tort l'est il : Je n'en doubt point. SAINT GUILLAUME Pour vostre amour, Gille, a ce point M'accorderay je bonnement Que plus ne soit pape Ynocent, Mais que le soit Perre Lyon. Je sui de ceste oppinion

90 C

70

75

80

85

Conment qu'il aille.
GILLE DE TUSCULAN

Sire, a ce qu'elle tiengne et vaille Il fault que l'evesque mandez De Poitiers, et li conmandez Et a touz ceulx de vostre terre Qu'il soient tuit d'accort a Pierre,

Qui bien le vault.

SAINT GUILLAUME
Gille, en ce n'ara nul deffault.
Vien avant, vien; va le me querre.
Dy li qu'il viengne a moy bonne erre
Ycy parler.

L'ESCUIER GUILLAUME Je vois, sire, sanz plus tarder, Ne sanz faire plus lonc sejour.

Sire, Dieu vous dont huy bon jour. Mon seigneur m'envoie a vous cy, Que vous veigniez parler a ly Et sanz demeure.

L'evesque Guillaume de Poitiers Voulentiers, se Dieu me sequeure. Seigneurs, alons.

Premier clerc

Mon seigneur, après vous irons

Vous compagnant.

L'escuier Guillaume

C'est bien dit, et je vois devant.
Or me suivez.

L'evesque Celui qui de vierge fu nez, Sire, vous vueille en bien garder. Que me voulez vous demander,

| lX   | SAINT GUILLAUME DU DESERT            | 9   |
|------|--------------------------------------|-----|
|      | Qui me mandez?                       | 90  |
|      | Saint Guillaume                      | 90  |
| 90 d | Evesque, assez briefment l'orrez.    |     |
| 90 4 | Au quel plus vous consentez vous     |     |
|      | A estre pape dessus touz,            |     |
|      | Innocent ou Pierre Lyon?             |     |
|      | Respondez a ma question              | 95  |
|      | Et n'en mentez.                      | 95  |
|      | L'evesque                            |     |
|      | Mon chier seigneur, ne vous doubtez: |     |
|      | Bien scé descort y a esté,           |     |
|      | Mais Ynocent, pour verité,           |     |
|      | Parmy le plus des cardinaux,         | 100 |
|      | Par la voiz de touz les feaux        | 100 |
|      | Qui l'eglise ont a gouverner,        |     |
|      | Et par bien que l'en peut prouver    |     |
|      | Qui est en li, au dire voir,         |     |
|      | A miex desservi a avoir              | 105 |
|      | Le siége (c'est m'entencion)         | 105 |
|      | De pape que Pierre Lion;             |     |
|      | Et qui au contraire veult tendre     |     |
|      | Conme mauvaix fait sanz entendre :   |     |
|      | C'est ma sentence.                   | 110 |
|      | SAINT GUILLAUME                      | 110 |
|      | De ce point nous faites scillence,   |     |
|      | Evesque, et si vous vueilliez taire, |     |
|      | Car se plus estes au contraire       |     |
|      | De Pierre Lyon, je vous jur          |     |
|      | Que je mesmes, soiez en seur,        | 115 |
|      | De ma terre vous chaceray            | 115 |
|      | Et de l'eveschié vous toldray        |     |
|      | La seigneurie.                       |     |
|      | L'evesque                            |     |
|      | Sire, ce ne ferez vous mie,          |     |
|      | Au mains pour vostre honneur garder; | 120 |
|      | Aincois devez yous regarder          | 120 |

140

150

A droiture faire et raison Que d'une telle mesprison Faire de fait.

Guillaume le conte
Conment! suis je roulez en plait?
Je vous conmans que vous vuidiez
Ma terre tost, et ne cuidiez
Mie que je die a gaboys,
Que, foy que je doy sainte croys,
S'en avant de cy vous y truys

91 a

S'en avant de cy vous y truys
De male mort serez destruiz.

Vuidiez, vuidiez.

L'evesque Guillaume Sire conte, voir, vous pechiez Trop grandement.

GILLE DE TUSCULAN
Ains a bon droit, se Dieu m'ament,
Quant le dedites.

L'evesque Guillaume
Ha! Gille, n'en estes pas quittes.
Malement l'avez deceu,
Quant par vostre conseil meu
L'avez a faire telz desrois.
Ore, biau sire, je m'en vois
Povre clerc estre en autrui terre.
Dieu me vueille de ceste guerre

Brief mettre a fin.

SECOND CLERC

Mon chier seigneur, j'ay un cousin
Près de cy, riche homme a pouoir.
S'il vous plaist, alons y manoir.
Nous y serons privéement
Et a vostre conmandement

Aise en touz cas.

Premier clerc Vous ne le refuserez pas,

91 b

Mon seigneur, ainçois y venrez, Et ilec vous esbaterez

Un po de temps.

L'EVESQUE GUILLAUME Alons, mes amis, car j'atens Avoir aussi par temps nouvelles, Se Dieu plaist, et bonnes et belles; C'est m'esperance.

T 55

INNOCENT PAPE

Il m'est venu a congnoissance, Seigneurs, que parmy Acquitaine 160 Guillaume le duc s'i demaine Trop mal et a fait pis ouan, Tout par Gille de Tusculan. Car les evesques beneis Degrade et chace du pais Qui ne sont de l'oppinion Que pape soit Pierre Lyon. Si vueil qu'a l'evesque de Chartres Soient envoiées mes chartres, Ou'il voit oster tout ce descort 170 Et mettre l'eglise a accort, Et de par moy signiffié Soit le conte esconmenié

165

Et Gille aussi.

PREMIER CARDINAL Saint pére, a vo voloir vezcy 175 La legacion ordenée, Toute escripte et toute bullée Sanz nul deffault. LE PAPE

Or sa, messagier, il te fault Aler a Chartres la cité, 180 Dire a Gieffroy qu'en la bonté

190

195

200

205

210

91 C

De Dieu beneiçon li doing,
Et après que je li enjoing
Que droit en Aquittaine voit
Et selon ce qu'il scet et voit
Et verra descort en l'eglise
Qu'il y mette accort en tel guyse
Que les evesques que le conte
Guillaume a degradez a honte
Resoient en leur estat mis,
Et que touz ceulx qui ennemis
Ly seront en ceste besongne
Esconmenie sanz prolongne
Du pouoir que cy trouvera,
Et que tout ce que cy verra
Escript il face.

Le messagier Saint pére, je ne quier en place Arrester tant que ce soit fait.

Dieu mercy, or ay je tant fait Par mes journées que je voy De Chartres l'evesque Jeffroy; A li voys parler sanz demour. Sire, la Dieu grace et amour Puissiez avoir.

L'evesque Jeffroy
Messagier, il me fault savoir
Que viens tu querre bienveignant.
Est ce pour moy qu'es attaingnant
Ces lettres la?

LE MESSAGIER
Oil, sire, n'en doubtez ja.
Saint pére ceulx cy vous envoye,
Et dit que vous mettez a voie
D'aler tantost en Acquittaine,
Et quanque vous pourrez de paine

1X

L'evesque Jeffroy Vous dites voir, se m'aist Diex.

Paiz a tant : je le voy la estre. S'amour vous doint le roy celestre, Abbes Bernart.

240

265

270

92 a

SAINT BERNART

Mon seigneur, Dieu de mal vous gart Et vous doint bonne vie aussi.

245 Qu'est ce qui vous amaine cy, Mon chier seigneur?

L'evesque Jeffroy
Besoin que j'ay de vous greigneur
C'onques mais jour j'eusse d'omme.
Mandé m'a le pape de Romme

250 Qu'en Acquittaine vueille aler
Au conte Guillaume parler
Pour le cisme et pour le descort
Qui y est et par son accort.
Vous savez combien oultrageux
Il est et folz et corageux:

Ce me fait moult esmerveillier; Si vous pri pour moy conseillier Qu'avec moy venez sanz eslongne, Tant qu'arons fait ceste besongne

Et mis a fin.

SAINT BERNART
Sire, je m'assens de cuer fin
A faire vostre voulenté.
Si say je bien pour verité
Que si mauvais par est le conte
Et de nous fera si po conte
Que se Diex nel fait nous perdrons
Quanque nous en ce cas ferons.
Nonpourquant, puis qu'il esconvient
Faire, alons men : s'a bien nous vient,

J'en ay grant joie.

L'evesque Jeffroy
Alons, que Diex en ceste voie
Nous vueille grace et sens prester
Du descort de l'eglise oster
Et y paiz mettre.

| L'EVESQUE GUILLAUME DE POITIERS           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Seigneurs, ne voy je pas la estre         | 275 |
| L'evesque de Chartres, Geffroy,           |     |
| Et l'abbé de Clervaux? Par foy,           |     |
| Oil, me semble.                           |     |
| Premier clerc                             |     |
| Sire, oil; ce sont il ensemble:           |     |
| Je le voy bien.                           | 280 |
| L'evesque de Poitiers                     |     |
| Je ne me tenroye pour rien                |     |
| Que je ne voise a eulx parler.            |     |
| Mes seigneurs, Dieu de mal garder         |     |
| Vous vueille touz.                        |     |
| SAINT BERNART                             |     |
| Sire evesque, si face il vous.            | 285 |
| Dont venez vous? Conment vous est?        |     |
| Je sui a vostre vouloir prest,            |     |
| S'il est mestiers.                        |     |
| L'evesque de Poitiers                     |     |
| Il m'est trop mal, mes amis chiers,       |     |
| N'en doubtez pas.                         | 290 |
| L'evesque Jeffroy                         |     |
| Et conment, pour saint Nicolas?           |     |
| Dites nous voir.                          |     |
| L'evesque de Poitiers                     |     |
| Seigneurs, puis qu'il vous plaist savoir, |     |
| Guillaume, li quains de Poito,            |     |
| M'a de m'esveschié puis un po             | 295 |
| Chacié, n'y os mais le pié mettre,        |     |
| Pour ce que je n'ay volu estre            |     |
| De son accort, qui n'est pas bon,         |     |
| Que pape fust Pierre Lyon.                |     |
| Ainsi a tort me chace et maine.           | 300 |
| Et sachiez par toute Acquittaine          |     |
| Tourne il l'eglise a son accort,          |     |
| Et tout ce cisme et ce descort            |     |

315

320

325

330

92 b

A il mis ou pais par Gille
305 De Tusculan et par sa guille,
Et par li ay j'esté chacié
Et mis hors de mon eveschié,
Dont me fait mal.

SAINT BERNART

Ne plourez plus, mettez aval Ce dueil, biau sire.

L'evesque Jeffroy
Sire, ne vous mouvez en ire:
C'est trop laide chose a vostre eus.
Nous en alons entre nous deux
Parler a Guillaume le conte.
Je lo, sanz faire plus lonc compte,

Qu'avecques nous vous en venez. Quant la venrons vous vous tenrez En repost tant que nous sarons Se nous hors mettre le pourrons

De son erreur.

L'evesque de Poitiers Vous dites moult bien, mon seigneur, Et il me plaist.

SAINT BERNART
Or en alons, sanz plus de plait
Cy endroit faire.

L'evesque de Poiriers Vezla le duc de mal affaire. Seigneurs, je n'iray en avant. Alez besongnier jusqu'a tant Oue me mandez.

L'evesque Jeffroy
Bien dites : cy nous attendez,
Et Bernart et moy en irons,
Et, se Dieu plaist, nous deux ferons
Tant que le conte vous sera
Bon ami et qu'il vous rendra

92 C

335

340

345

350

355

360

### Vostre honneur toute.

SAINT BERNART Sire, avançons nous, car j'ay doubte, Quant nous verra, qu'il ne s'en voit. Je m'en vois a li, soit que soit.

Sire, Dieu vous doint bonne vie. Plaise vous par vo courtoisie

A nous parler.

GUILLAUME LE CONTE Oue me voulez vous demander? Se vous m'apportez, je prendray Voulentiers et vous recevray;

Autrement non.

L'evesoue Jeffroy S'il vous plaist, nostre entencion Orrez, sire, qui est itelle. Le saint pére a eu nouvelle Que vous avez en ce pais

A tort un trop grant descort mis En l'eglise, dont me merveil. Car tout le monde et par conseil

Si tient pour droit pape Innocent, Fors ce pais et vostre gent. Sire, si n'est pas chose belle

Que vous doiez estre rebelle Contre l'eglise.

GUILLAUME LE CONTE Or soit qu'aie fait fole emprise :

Qu'en voulez dire?

SAINT BERNART Nous le vous dirons, biau doulx sire, Amiablement, s'il vous plaist. Veritez est que l'eglise est Une, qui ne tient, qui bien l'esme, C'un Dieu, c'une foy, qu'un baptesme; Et qui de ceste eglise est hors

TOME II

2

| 365 | Il perist en ame et en corps,        |      |
|-----|--------------------------------------|------|
|     | Ainsi con ceulx firent jadis         |      |
|     | Que Noé en l'arche n'ot mis,         |      |
|     | Et conme Dathan et Choré             |      |
|     | Qui touz vis furent devoré,          |      |
| 370 | Car terre dessoubz eulz s'ouvri      |      |
|     | Et en abisme les couvri,             |      |
|     | Pour le descort, ce n'est pas gogue, |      |
|     | Qu'orent mis en la sinagogue,        |      |
|     | N'en doubtez point.                  |      |
|     | L'evesque Jeffroy                    | 92 d |
| 375 | Encore vueil je dire un point,       |      |
|     | Sire, qui est tout vray prouvé.      |      |
|     | Il n'est pas en escript trouvé       |      |
|     | Que nul qui ait discorde mis         |      |
|     | En l'eglise tant ait d'amis          |      |
| 38o | Que Dieu ne l'ait puni griefment     |      |
|     | Et s'en soit venchiez cruelment.     |      |
|     | Hé! sire, pour le roy haultisme,     |      |
|     | Vous y avez mis si grant sisme       |      |
|     | Que les evesques consacrez           |      |
| 385 | Et beneis avez degradez              |      |
|     | Et chaciez de leurs mansions.        |      |
|     | Pour Dieu, sire, sur ces raisons     |      |
| *   | Aiez advis.                          |      |
|     | GUILLAUME LE CONTE                   |      |
|     | Seigneurs, je respons a voz diz:     |      |
| 390 | Trop voulentiers mon cuer s'assent   |      |
|     | Obeir au pape Inocent.               |      |
|     | Quant aux evesques restablir,        |      |
|     | Ne m'y pourroye consentir;           |      |
|     | N'en doubtez ja, n'en feray pais :   |      |
| 395 | Courroucié m'ont si que jamais       |      |
|     | Paiz n'y ara.                        |      |
|     | Saint Bernart                        |      |
|     | Hé! sire Diex si pardonna.           |      |

93 a

Pardonnez pour l'amour de ly. Tant de bonnes gens con veez cy Si vous en prient. 400 GUILLAUME LE CONTE Certes, Bernart, il se detrient, Et vous aussi. SAINT BERNART Advisez vous, pour Dieu mercy. Sire, jusques la m'en iray. E! tresdoulx Jhesus, que feray 405 Pour sainte eglise en paiz garder? Sire, vueilliez y regarder, Car je n'y say quel conseil mettre. Je voy ce conte Guillaume estre Tel qu'il ne croit Dieu, saint ne sainte, 410 Ains a touzjours l'espée sainte Pour combatre et pour hurtiner. Sire Diex, puis qu'a ce mener Nous, qui nous tenons tes sergens, Ne l'avons peu, n'autres gens, 415 Qu'il se vueille en riens deporter De ses maux, je te vueil porter A li pour savoir s'il fera Rien pour toy quant il te verra. Guillaume, nous t'avons prié 420 Moult doulcement et supplié Quant de ce que touche la pais De l'eglise, mais tu ne fais Fors nous refuser et despire. Vezcy ton Dieu, vezci ton sire 425 Qui se voult tout a Dieu offrir Et pour toy mort en croiz souffrir

Et qui te jugera, n'en doubtes, Devant qui touz genouz, touz coutes

450

455

| 430 | Et toute puissance s'encline;   |
|-----|---------------------------------|
|     | C'est cilz qui par vertu divine |
|     | A fait le monde et toutes gens  |
|     | Qui cy vient après ses sergens  |
|     | Pour toy prier et supplier      |
| 435 | Se pourra ton dur cuer plier.   |
|     | Di moy se tu le despiras,       |
|     | Ne se tu le refuseras           |

Con fait as nous.

LE CHEVALIER

Ha! mére Dieu, mon seigneur doulx Est mors, je croy.

PREMIER ESCUIER Las! dolent! las! je ne li voy Pié ne main ne corps remuer. Pensons tost de li relever

Dessus ses piez.

LE CHEVALIER

Or sus, mon chier seigneur, dressiez 445 Vous en estant.

> PREMIER ESCUIER Il ne se peut ne tant ne quant Soustenir, ains est recheu. Las! il nous est bien mescheu,

S'il meurt ainsi.

SAINT BERNART Conte Guillaume, or entens cy. Liéve toy sus isnellement, Et oy de Dieu le mandement. Pense de paiz faire et acort

Au vesque de Poitiers qu'a tort As dejetté de s'eveschié, Et par pure et vraie amistié Vous entrebaisiez. Voiz le la. Sa, evesque, ça, venez ça

De nous plus près. 460

93 b

93 c

L'evesque de Poitiers Sire, vez me cy moult engrés De voz grez faire. Guillaume le conte Du grant annuy et du contraire, Sire, que vous ay fait a tort Vous requier mercy et acort; 465 Et pour plus noz cuers apaisier, Baisiez moy; je vous vueil baisier Par amour fine. L'evesque de Poitiers Sire, du decort qui se fine Moult grant joie ay. 470 Guillaume le conte De la main dont je vous jettay, Sire, hors de vostre eveschié, En quoy j'ay moult griesment pechié, Pour faire satisfacion, Vous en met en possession 475 En nom d'amende. L'evesque de Poitiers Moult de merciz, et Dieu vous rende Ceste honneur, sire. SAINT BERNART Une chose encor vous vueil dire, Sire conte; pour Dieu mercy 480 Ne vueilliez en avant de cy Emprendre plus si folz oultrages, Ne ne soit plus telz voz courages Que la paiz qui est refourmée De l'eglise que violée 485 Ne corrompue jamais soit; Ains vous pri, se Dieu vous reçoit A mercy, qui si doulcement Vous a et si pacienment

Atendu, que ne soiez telz

500

Que cy après vous en moquez Par quelque voie.

Guillaume le conte Nanil, sire, se Dieu me voie, N'en doubtez point.

L'evesque Jeffroy
La besongne va bien a point,
Dieu mercy. Or nous en alons.
Sire, de vous congié prenons.
Il en est temps.

Guillaume le conte Biaux seigneurs, je vueil sanz contens Ce que voulez.

SAINT BERNART
Sire, a Dieu soiez conmandez.
Demourez; nous nous en alons,
Puis que cy ce fait nous avons
Pour quoy venismes.

GUILLAUME LE CONTE

Hé! tresdoulx Dieu, pére haultismes,
Puis qu'homme de si bonne part
Conme est ce saint abbé Bernart
De mon sauvement me prioit,
Las! et mon cuer ne le deignoit
Escouter, ains le despisoie
Et cruel a li me monstroic,

Escouter, ams le despisole

Et cruel a li me monstroic,

A quoy pensoie je? a quoy?

Je ne sçay, doulx Dieux, mais bien voy

Que j'ay pechié en ton sergent.

Las! conme il me fut bel et gent
Que mon confesseur en feisse!
Mais je doubt qu'il ne m'escondisse
Et ne me vueille refuser:
Si me fault d'un autre adviser;

93 d

520 Car trop ly ay fait de laydures

| Et dit trop de grosses injures,    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Sy n'en ose prendre l'essay.       |             |
| Hé! doulx Diex, un hermitte sçay.  |             |
| Certes, je ly vois demander        |             |
| Conseil pour ma vie amender.       | 525         |
| *                                  |             |
| Je le voy la. Biau pére doulx,     |             |
| Pour l'amour de Dieu, plaise vous  |             |
| Moy conseillier.                   |             |
| Le premier hermite                 |             |
| Pour quoy me veulz tu traveillier, |             |
| Tirant fel, plain de cruauté?      | 530         |
| N'as tu pas assez tourmenté        |             |
| Des autres sergens Jhesu Crist?    |             |
| Se tu ne veulx conme Antecrist     |             |
| Le remanant du tout destruire,     |             |
| Que gangnes tu a venir nuire       | 535         |
| Un povre hermitte?                 |             |
| Guillaume le conte                 |             |
| Certes, biau pére, je n'abite      |             |
| Cy pour nul mal, ne ne te quier    |             |
| Mais que pour mes maux corrigier   |             |
| A toute ta plaine ordenance.       | 540         |
| Car autant com j'ay de plaisance   |             |
| Eu en faire mes grans vices,       |             |
| Sui je prest d'offrir sacrefices   |             |
| A nostre seigneur de mon corps,    |             |
| Par quoy doulx et misericors       | 545         |
| Le puisse avoir.                   |             |
| L'ermite                           |             |
| Biaux amis, soit ou ne soit voir,  |             |
| Je ne te lie ne deslie,            |             |
| Ne ne t'absolz n'esconmenie;       | -           |
| Mais se tu en faiz et en diz       | <b>55</b> 0 |
| Aimes tant Dieu conme tu diz,      |             |

A un autre yras sanz delay

IX

58o Le jugera. SECOND HERMITE A ce qui vous plaist et plaira,

Or veult qu'il soit pris a mercy Et que tu li charges penance Telle conme ta pourveance

9.46

Doulx Dieu, de cuer obeiray. Icy endroit l'atenderay Tant que levoie.

GUILLAUME CONTE Or ay je abregié bien ma voie. 585 Loez soit Diex, car l'ermitage Voy la qui est assez sauvage Et le preudomme que je quier. A li m'en vois. Ha! pére chier, Mercy, mercy. 590 SECOND HERMITE Sire conte, bien veigniez cy. Dites moy, par vostre plaisir, Qui vous fait cy si seul venir En ce desert? GUILLAUME 595 Ce que je me voy tout desert, Biau doulx pére, des biens de grace. Las! je ne sçay conment je face Ma pais a Dieu, tant ay mespris. Nonpourquant j'ay vouloir espris Grandement de moy convertir 600 Et de mon corps batre et matir Ainsi conme on me vouldroit dire, Mais qu'a Dieu je peusse, sire, Avoir accort. SECOND HERMITE 605

Second Hermite
Sire, vous n'avez mie tort.
Faites ce que je vous diray
Et je bien vous conseilleray.
A vostre hostel vous en irez
Et la tout seul vous armerez
De haubert, de coiffe et d'espée,
Puis revenez sanz demourée
Tout seul a moy.

625

630

GUILLAUME

Certes, biau pére, je m'ottroy A faire quanque me direz.

615 Assez tost ici me rarez.

G'y vois bonne ere.

Second HERMITE
Il me fault un févre aler quere
Ains que le conte cy reviengne.

Maistre, qu'en grace Dieu vous tiengne.

Voz instrumens de fer prenez, Et avec moy vous en venez

Argent gaingnier.

Le févre

Sire, voulentiers sanz dangier. Alons; vezci mes instrumens, Tenailles, martel, clos, liens,

Poinçon, turquaises.

SECOND HERMITE 94 C

Maistre, alons men; j'en sui bien aises Quant trouvé vous ay si a point. Or ça, ne vous desplaise point S'un petitait contratendez: La besoingne assez tost verrez

> Que j'ay a faire. Le févre

De par la vierge debonnaire, Sire, ce soit.

### Guillaume

Las! quant mon cuer les maux conçoit
Que j'ay fait ou temps sa arriére,
Je ne say en quelle maniére
Dieu m'a donné de vie espace
Si grant, mais que c'est de sa grace,
N'en doubte nulz.

L'ESCUIER

Mon seigneur, bien soiez venuz En vostre maindre.

GUILLAUME

Escuier, ça, vien moy ataindre Ma coiffette avec mon haubert Et m'espée. Or soiez appert:

645

Delivrez toy.

L'ESCUIER

Sire, vez le cy. Dites moy, Le vestirez?

GUILLAUME

Oil, vous le m'endosserez Tout maintenant. Bien est. Or ça,

65o

Bailliez moy celle coiffe la,

Si la mettray.

L'ESCUIER

Sire, voulentiers le feray, Quant vous agrée.

GUILLAUME

Or me saingniez tantdis m'espée. 655

Je sui moult bien. A Dieu vous dy.

Gardez que ne mouvez de cy

Tant que reviengne.

L'ESCUIER

Ha! grant meschief li sourde et viengne!

De bien faire est devenu lent: 660

Il s'en va plain de mautalent

Refaire mal.

GUILLAUME

Pére, vezcy le desloyal Guillaume qui a vous revient Prest d'obeir; ne vous convient

665

Que conmander.

94 d

#### SECOND HERMITE

Biau filz, savoir doiz sanz doubter Que le droit de canon pour voir Nous dit ainsi: « de decevoir

- Garde des hommes et des femmes
  Par fauces penances les ames »;
  Et l'escripture dit et met :

  « Autant com li pescherres s'est
  Glorifiez en son mal faire,
- Autant de tourment et de haire
  Ly donnes »; et il vault miex estre
  En paine et soi a tourment mettre
  Temporelment et en moment
  Qu'es paines pardurablement
- D'enfer; et pour ce je t'enjoing
  En nom de penance et te doing
  Laissier quanque tu as afait
  En manière d'omme parfait.
  Après ton haubert qu'as vestu
- Porter a ta char nu a nu
  T'enjoing tant conme tu vivras,
  Et ceste haire sus aras.
  Après t'enjoing au pape aler
  Tout nu piez pour satisfier
- 690 A ly selon sa voulenté;
  Car je te dy en verité
  Que tu es esconmenicz
  Par tout le monde et condampnez

Par sa sentence.

### GUILLAUME

Biau doulx pére, en vostre presence Maintenant me despoulleray, Et puis a ma char vestiray

Ce fort haubert.

Second HERMITE
Biau filz, or fais donc conme appert

95 a

## Inellement.

GUILLAUME

A vostre doulx conmandement, Biau pére, vez me ci tout nu. Or me soit ce haubert vestu

Si com vouldrez.

SECOND HERMITE

En vostre dos le jetterez, Puis penserons du remanant. Or ça, maistre, venez avant; Sur li ce haubert me fermez Par les braz et par les costez Et aussi par le chevessaille De tieulx liens que sanz la maille Rompre ne le puist despoullier.

Monstrez combien de vo mestier

Estes soubtilz.

Le févre

Sire, ja n'en seray faintis. Regardez; est il bien lié? Il ne peut estre despoillié Sanz depecier.

SECOND HERMITE

Biau filz, pour ce que de pechier N'aiez desoresmais que faire, Vueil j'encore que ceste haire

Par dessus vestes.

GUILLAUME

Biau pére, quanque vous me faites Pren en bon gré

SECOND HERMITE

Filz, pour monter miex ou degré De sainte et vraie penitence, Va t'en sanz faire detriance Au saint pére tout en ce point Et li monstres conment te point 705

710

715

720

720

730 Contriccion.

95 b

GUILLAUME

Biau pére, c'est m'entencion. Je m'en vois sanz plus detrier. A Dieu, biau pére! Dieu prier Vueilliez pour moy.

SECOND HERMITE

735 Biau filz, Dieu le souverain roy Soit ton conduit.

Le févre

Sire, mais qu'il ne vous ennuit, Par amour vous pri, dites moy Se vous avez riens plus de moy

Ici que faire.

SECOND HERMITTE
Nanil, mais pour vostre salaire
Ceste coiffete emporterez
Et ceste espée : amis, tenez.

Point n'ay d'argent.

Le févre

Ce salaire m'est bel et gent.
Biau pére, a Dieu, bien me souffist.
Dieu vueille sauver qui les fist

Faire pour soy.

Second HERMITE

Amen! Dieu le tiengne en sa foy

Jusqu'a la fin.

750

Guillaume

E! Diex, or est bien mon chemin Abregié. Le pape la voy Devant qui presenter me doy. Certes g'y vois sanz plus attendre. Ha! saint pére, vueilliez entendre

755 Ha! saint pére, vueilliez entendre A moy pecheur que deceu 95 c

A Sathant; bien m'est mescheu. Deslie moy de ses liens, Saint pére de touz chrestiens. J'ay ou ciel et encontre toy 760 Pechié : sire, vueilles de moy Avoir mercy. LE PAPE Qui es tu, qui me requiers cy? Que le me compte. GUILLAUME Las! je sui Guillaume le conte, 765 Pecheur mauvais, a cuer destroit, Qui pour mes meffaiz a bon droit Sui de toy esconmeniez. Car se veulx de mes mauvaistiez A la grant quantité garder, 770 Sire, ne pourras regarder Que je doie pardon avoir. Mais pour ce que je sçay de voir, Et sainte eglise s'i acorde, Que sanz fin la misericorde 775 Et sanz nombre est du doulx Jhesus, Saint pére, suis je cy venuz. Si te pri et supplie, ensuy Par misericorde celui De qui tu tiens le lieu en terre, 780 Car repentance en cuer me serre Et me destraint. LE PAPE J'ay bien ouy parler a maint Du conte Guillaume en ce lieu Com de tresmauvais devant Dieu, 785 Mais je ne le vi onques mais.

Se tu celui Guillaume n'es, Diex t'envoit s'indinacion. Se tu l'es, par quelle raison

95 d

| 790 | Te croiray je vray repentant?      |
|-----|------------------------------------|
|     | Ce ne peut estre au mains en tant, |
|     | Que tu es de si grant infame       |
|     | Que tu as maintenu la femme        |
|     | Ton frére, et par tes mauvaistiez  |
| 795 | As semé grans inimistiez           |
|     | Ou monde, dont je t'ay maudit.     |
|     | Nonpourquant sçay que Jhesu Crist  |
|     | Trop plus grant pechié te pourroit |
|     | Pardonner a plain, s'il vouloit.   |
| 800 | Mais je sui en desesperance        |
|     | Que tu ne puisses repentance       |
|     | Parfaitte avoir; pour ce te dy:    |
|     | Vaz ou vouldras; fuy toy de cy     |
|     | Appertement.                       |
|     | Guillaume                          |
| 805 | Sire, pecheur sui voirement        |
|     | Trop grant; ce sçay je de certain. |
|     | Pour ç'a toy conme a souverain     |
|     | Sui venuz en contriccion;          |
|     | Et se tu d'absolucion              |
| 810 | Me clos la grace et la largesce    |
|     | Et je peri par ta rudesce,         |
|     | Dieu te vueille le tout puissant,  |
|     | Devant qui je sui en estant,       |
|     | Demander la dampnacion             |
| 815 | De m'ame et la perdicion,          |
|     | Qui en prengne venjance a plain,   |
|     | Puis que des entrailles le sain    |
|     | Me forclos de misericorde,         |
|     | Et de ce que je te recorde         |
| 820 | Ne me croiz mie.                   |
|     | SECOND CARDINAL                    |
|     | Sire, pour la vierge Marie         |
|     | Aiez de li compassion.             |
|     | Donnez li d'absolucion             |

830

840

845

### Le benefice.

Premier Cardinal
Saint pére, ce seroit grant vice
Se vous le jettés ainsi pueur.
La contriccion de son cuer
Ne peut nulz si con lui congnoistre,
Mais pour Dieu pensez li d'accroistre
S'il en a goute.

LE PAPE

Guillaume, biau filz, ors escoute.

Tu yras en Jherusalem

Au patriarche, a quelque ahan

Que tu aies en ceste voie;

Si li diras que je t'envoie

A li, et qu'en ceste besongne

Vueil qu'il te conseille et enjoingne

Tout ce qu'il verra bonnement

A faire pour ton sauvement

96 a

A faire pour ton sauvement
Et qu'en ce mon pouoir li doing.
Or aies de cheminer soing,
Sanz faire cy plus mancion.
Vaz; de Dieu la beneiçon
Puisses tu acquerre et avoir.
De tant conme j'ay de pouoir
Te doing la moie.

g la moie.

Guillaums
Saint pére, ne vous oseroie
Ne ne vous vueil desdire en rien.
A Dieu, sire. Las! je voy bien
Que trop horribles sont mes faiz,
Quant au patriarche li faiz
En est enchargiez et conmis.
Mais puis qu'a voye me sui mis,
Ne vueil finer tant que g'y soie.
E! tresdoulx Diex, en ceste voie
Me vueilles, s'il te plaist, garder

TOME II

Et non pas, sire, regarder A la grandeur de mon meffait.

Dieu mercy, or ay je tant fait
Que je voy la, dont j'ay grant joie,
Le patriarche a qui m'envoie
Le saint pére. Je vois a lui.
Sire, pour l'amour de celui
Qui pour nous en croiz fu penez,
Plaise vous que vous escoutez
Ce que diray.

LE PATRIARCHE

Voulentiers vous escouteray, Sire preudomme.

GUILLAUME

Sire, je vien tout droit de Romme.
Le saint pére m'envoie cy
A ce que je puisse a mercy
Estre pris de Dieu et de vous.
Il est verité, sire doulx,
Que je sui Guillaume, le conte
De Poitiers, mais je n'en fas compte

Ne de Poitiers ne d'Acquitaine, Ainçois requiers penance et paine Telle com vous plaira, biau pére. J'ai jeu a la femme mon frére Conme folz mauvais frenetiques;

Après j'ay esté cysmatiques

Sy mauvais, ne vous iert teu mie,

Que lonc temps en esconmenie

M'a l'en tenu.

LE PATRIARCHE
Biau filz, puisque tu es venu
A ce point que tu te repens
Parfaittement, si com je pens,
Je t'absolz; plus ne te debaz,

96 b

885

870

96 c

Mais dy ta patenostre et baz Ta coulpe, ains que partes de cy, 890 En requerant a Dieu mercy Devotement. GUILLAUME Sire, je vueil faire humblement Vo voulenté. LE PATRIARCHE Biau chier filz, puis qu'entalenté 895 N'avez le cuer de retourner Aux honneurs, ne de posseder Les richesses, je vous em proy Que vous demourez avec moy. Car je moult grant joie en aray 900 Et de tout ce vous pourverray Oui vous fauldra. GUILLAUME Se Dieu plaist, ja ne m'avendra, Sire, ne vous deplaise mie, Car m'entente est de mener vie 905 Solitaire et en hermitage. Trop ay au monde esté volage, Dont je me dueil. LE PATRIARCHE En un lieu donc mener vous vueil Tel, biau filz, con vous demandez. 910 Or ça, vez le cy, regardez. Vous souffist il? GUILLAUME Biau doulx pére, certes oil. Il est tel con je le desir. Or vous viengne, sire, a plaisir 915 Que me laissiez icy seul estre. Pour l'amour du doulx roy celestre,

Le vous requier.

935

940

945

LE PATRIARCHE

Voulentiers; a Dieu, ami chier!
Bien vous reverray autre foiz.
Ha! tresdoulx Dieu, roy sur touz roys,
Sire, je te lo et mercy,
Quant tu l'as ainsi converti
Et si de ta grace inspiré

925 Qu'il veult du monde estre adiré Pour toy trouver.

> LE CHEVALIER GUILLAUME Las! las! je doy bien plourer, Quant mon bon seigneur ay perdu, Par qui je vail et ay valu, Qui avoit honneur si hautaine Que de Poitiers et d'Aquitaine En sa main la terre tenoit Et le chier seigneur en estoit. Las! lonc temps a ne fu veu, Ne l'en ne scet qu'est devenu : Si l'ay je fait en maint lieu querre. Certes encor vois je bonne erre A son escuier demander S'il en a point oy parler. Escuier, Dieu vous gart, biau sire. Savez vous de mon seigneur dire Nulle nouvelle?

L'ESCUIER

Sire, par la vierge pucelle,
Nanil de certain, fors que tant
C'on me fait de voir entendant
Qu'en Jherusalem est hermite.
La tout seul demeure et habite
En hermitage.

| IX   | SAINT GUILLAUME DU DESERT             | 37  |
|------|---------------------------------------|-----|
|      | Le chevalier                          |     |
| 96 d | Or vous pri je d'umble courage,       |     |
| 90   | Escuier, que nous y alons;            | 950 |
|      | Car, pour voir, nous le ramenrons     | 9   |
|      | Se nous le pouons la trouver.         |     |
|      | Pour Dieu, or alons esprouver         |     |
|      | S'il y seroit.                        |     |
|      | L'escuier                             |     |
|      | Sire, alons, de par Dieu ce soit.     | 955 |
|      | Mouvons. Dieu, par son doulx plaisir, | 900 |
|      | Nous en doint nouvelles oir           |     |
|      | A nostre gré.                         |     |
|      |                                       |     |
|      | Le chevalier                          |     |
|      | Dieu mercy, tant avons erré           |     |
|      | Que sommes en Jherusalem,             | 960 |
|      | Escuier, a petit d'ahan.              |     |
|      | Or soions sage.                       |     |
|      | L'escuier                             |     |
|      | Sire, vez la un hermitage.            |     |
|      | Or regardons chascun d'assens,        |     |
|      | Sire, s'il a ame leens,               | 965 |
|      | Ne qui y est.                         |     |
|      | LE CHEVALIER                          |     |
|      | Or y avisons un tantet.               |     |
|      | Je te promett que vez le la.          |     |
|      | Lequel de nous a li ira               |     |
|      | Parler premier?                       | 970 |
|      | L'escuier                             |     |
|      | G'iray, se voulez, sire chier;        |     |
|      | Et se de lui sui escondiz,            |     |
|      | En après vous diray les diz           |     |
|      | Qu'il me dira.                        |     |

LE CHEVALIER
C'es bien dit; ce qu'il ne fera
Pour vous pour moy fera, j'espoir.

Ici attenderay pour voir Vostre retour.

L'escuier

E! sire conte, en quel atour Vous tenez, ne que faites cy, Ne qui vous a lié ainsi? Tant nous avez cousté a querre! Sire, pour Dieu, en vostre terre Que vous failloit il? Je ne say

97 a

985 Qui vous a fait prendre l'essay De mener vie si sauvage: Voir legiereté de courage, Qui vous fait ains vos jours tuer, Car ne pourrez continuer 990

Vostre propos en cest affaire. Sire, si vous lo miex a faire: Je vous pri pour l'amour de Dieu Que retournez en vostre lieu Dont estes conte.

GUILLAUME

Certes pour paine ne pour honte 995 Que je puisse sentir n'avoir, Jamais ne quier de cy m'avoir Si vous pri que vous en alez, Car, pour voir, vous vous debatez En vain, amis.

1000

1005

L'escuier

Par foy, je sui touz esbahiz, Sire, qui cy tourné vous a. A Dieu vous dy, puis qu'ainsi va Que n'en venrez.

LE CHEVALIER Avez tant fait que l'enmenrez? S'en venra il?

97 b

L'escuier

En verité, sire, nanil. N'en veult mouvoir.

LE CHEVALIER

G'y vois a mon tour pour savoir Se g'i feray rien miex que vous.

0101

Hé! que faites vous, sire doulx?
Un tresgrant bien faire cuidez,
Mais si de force vous vuidez
Que ja vous n'en venrez a chief.'
Sire, pensez a quel meschief
Voz gens sont par vostre deffault.
Les bons sont mis en bas du hault,
Et les mauvaises gens s'engraissent;
Les veuves desolées laissent,

1015

Les veuves desolées laissent,
Car de leurs biens sont denuées;
Les pucelles sont violées,
Les anciennes gens perillent,
Et les orphelines besillent;
Les eglises desrobe on fort,

1020

Et le feible est mengié du fort. Hé! sire, revenez arriére; Ne souffrez en nulle maniére Le vostre pais plus destruire, 1025

N'a voz bonnes gens ainsi nuire, Si ferez bien.

1030

GUILLAUME

A briez moz, je n'en feray rien: Icy vivre et morir me plaist. Vous ferez mal s'envers moy plait En faites plus.

Le chevalier

Je m'en vois dolent et confus, Donques, sire, puis que venir N'en voulez, mais vous cy tenir

#### Ainsi vilment.

L'ESCUIER

Et qu'est ce la, sire? Conment

Va vostre fait?

LE CHEVALIER
Certes, amis, je n'ay riens fait,
Tant aie sceu biau parler.
Nous nous en pouons bien aler.
Rien n'y faisons.

L'ESCUIER

Or alons donc, si nous aisons
En la taverne au meilleur vin.
Nous en irons nostre chemin
Plus liement.

Le CHEVALIER
Vous dites voir, certainement :

Je m'i accors.

Guillaume

E! tresdoulx Dieu misericors,
En toy amer mon cuer esdresce,
Car chascun jour voy c'on m'apresce
D'issir de cy et d'ensuyr

Le monde. Je m'en vueil fouir
Afin c'on ne me puist trouver
Ne ma povreté reprouver.
Penser vueil de moy eslongnier
Tant c'on ne me sache enseignier.

Si croy je que j'ay fait folour,
Quant retourné n'ay a l'onnour
Que mes amis me presentoient,
Dont si doulcement me prioient,
Et si n'est que pour ma provesce,

Qu'encor esprouveray. Las! qu'est ce Que j'ai dit? Je sui advuglé. 97 c

Dieu m'a le veoir tout osté Par mon penser plain de haynes. Ha! tresdoulx Dieu, qui enlumines Tout homme venant en ce monde, 1070 Sire ou toute doulceur habonde, Tes yex de pitié sur moy euvre Et a mes yex veue recuevre, Si qu'a moy qui de ma misére Propre ay pechié, doulx Diex, appére 1075 La largesce de ta bonté. Car je say, sire, en verité Que sur les pecheurs pas n'envoies Ta justice, non toutesvoies, Pour les destruire oultréement, 1080 Mais pour eulx amiablement Relever, doulx Dieu; si te pri Que ma veue sanz detry Me rendez par ce convenant Que jamais jour d'or en avant TO85 Qu'a toy servir ne penseray. Ha! sire Dyeu, mercy, quant j'ay Recouvré que je puis veoir. Certes je me vueil esmouvoir De raler en mon hermittage. 1090 La te serviray mon eage Sanz departir.

97 d

L'ESCUIER
Sire, j'ay pensé qu'appartir
Nous deussions, car il me semble
Bon qu'alissons nous deux ensemble
Encore au conte pour savoir
S'il aroit desir ne vouloir

De s'en venir.

Le chevalier
Sanz nous donques plus cy tenir,

OIII

1120

1125

Et me laissiez a lui parler.

E! sire, pour l'amour de Dieu, Que faites vous cy en ce lieu? Dites, estes vous hors du sens? Crez vous, ne est ce vostre assens Que le conseil de voz amis Qui pour vous sont en paine mis Vous moque et vueille decevoir? Pour Dieu, sire, dites nous voir,

Que pensez vous?

Guillaume

Je vous pri, pour Dieu, seigneurs doulx,

Que pensez de vous en raler,

Car vous gastez vostre parler:

Je vous dy bien.

L'ESCHIER

Puis que nous ne faisons cy rien,
Alons nous en sanz detriance,
Et le laissons en sa meschance,
Puis qu'estre y veult.

Le chevalier
Alons men, puis qu'on ne le peut
De cy tourner.

C -----

Guillaume
Vray Dieu, je ne puis cy durer:
Aler en autre lieu me fault.
Chascun jour ay nouvel assault
De delaissier mon hermitage.
Certes en un lieu plus sauvage
Assez que n'est l'isle de Rode
M'en vois; c'est a Estable Rode.

Loez soit le tresdoulx Jhesus.

| IX   | SAINT GUILLAUME DU DESERT         | 43   |
|------|-----------------------------------|------|
| 98 a | Tant ay fait que g'i sui venuz.   |      |
|      | Ici vueil je mais demourer        | 1130 |
|      | Et Dieu servir et aourer,         |      |
|      | Puis qu'ermitage fait y truys.    |      |
|      | Jamais ne vivray fors de fruiz    |      |
|      | Et de noir pain.                  |      |
|      |                                   |      |
|      | <b>D</b>                          |      |
|      | BEELZEBUZ                         | 2 -  |
|      | Sathan, j'ay tout le ventre plain | 1135 |
|      | De dueil, et te diray pour quoy.  |      |
|      | Nous avons perdu, bien le voy,    |      |
|      | Guillaume le duc d'Acquittaine;   |      |
|      | Il m'a tant donné haire et paine, |      |
|      | Et si ne le puis atrapper         | 1140 |
|      | A ce que le puisse happer         |      |
|      | En un pechié.                     |      |
|      | Sathan                            |      |
|      | Beelzebus, et j'ay songié         |      |
|      | Conment il sera de nous pris:     |      |
|      | Nous en irons en un pourpris      | 1145 |
|      | Et figure d'omme prendrons,       |      |
|      | Et quant a lui nous deux venrons, |      |
|      | Je diray que son pére sui.        |      |
|      | Ainsi sera il au jour d'ui        |      |
|      | Pris de nous deux.                | 1150 |
|      | Beelzebuz                         |      |
|      | Haro! com bons sont tes conseulz: |      |
|      | Pour nient n'es tu pas advocat.   |      |
|      | Alons men sanz plus de debat      |      |
|      | Ly engignier.                     |      |
|      | Sathan                            |      |
|      | Alons.                            | 1155 |
|      |                                   |      |

Guillaume, biau filz chier, Le cuer pour toy de dueil me fent.

98 b

1160

1175

1185

Tu scez bien je n'ay plus d'enfent Et je ne fas mais qu'enveillir. Biau filz, pour ma terre tenir Te pri que t'en viengnes arriére. Ne refuses pas ma priére : Tu as bien tant a Dieu servi Que paradis as desservi Et que sa gloire t'est deue; Si te pri que sanz attendue Ne vueilles plus cy demourer,

1165 Mais avec moy sanz sejourner, Filz, t'en retournes.

BEELZEBUZ

Fait il le sourt, ou il est mournes? Puis qu'autrement point ne l'arons, 1170 Sachons le hors, si le batons Tant qu'il s'en sente.

SATHAN

Avant a la terre l'adente : Fiers de la, je ferray de ça. Hu! ha! bouf! nif! Tien: pren cela, C'est a estraine.

BEELZEBUZ

Vien t'en; il a perdu l'alaine. Or prengne ce qu'il a gaingnié. Nous ne sommes pas engignié

Pour nient au moins. 1180

> NOSTRE DAME Je vous requier a jointes mains, Biau filz, que je voise garir Guillaume, qui est au morir, Tant l'ont batu li ennemi, Pour ce qu'il ne s'est consenti Au mal faire dont l'enortoient;

98 c

Et que ces anges me convoient Et ces deux vierges, car pour voir Il fait tant qu'il doit bien avoir

Confort de nous.

1190

DIEU

Doulce mére, il me plaist que vous Y alez touz cinc sanz discorde, Et que telle misericorde Conme il vous plaira li faciez. Garissiez l'et le soulaciez:

1195

J'en ay grant joie.

Nostre Dame

Mi ange, mettez vous a voie Et cestes boistes isnelment, Qui sont de tresdoulx oingnement, Prenez, Agnès, et vous, Cristine, Et si chantez par amour fine

1200

Vous quatre ensemble.

GABRIEL

Puis qu'il vous plaist et bon vous semble, Dame, nous chanterons; c'est droiz. Faire devons en touz endroiz

Vostre vouloir.

Michiel

Vostre gré ne vueil desvoloir, Mais au faire moy efforcier. Avant! pensons de conmencier :

Que dirons nous?

1210

SAINTE CRISTINE

Que nous dirons, mon ami doulx? Nous dirons en chant un dit fait, Qui pour cecy tout propre est fait.

Agnès, or sus.

SAINTE AGNÈS

Je n'en feray mie refus. 1215

Pensez d'avecques moy chanter.

1230

. 98 d

#### RONDEL

Piteuse vierge sans amer,
Dame en qui fu pris
De nostre rachat li pris,
On vous doit bien de cuer amer,
Piteuse vierge sanz amer,
Et moult doit on celui blasmer
Qui baptesme a pris,
Se de dire n'est espris:

Dame en qui fu pris
De nostre rachat li pris.

#### NOSTRE DAME

Ces boistes nous fault entamer.
A ce saint corps ci nous joingnons
Toutes trois, et si l'en oingnons
Et par devant et par derriére.
Mon ami doulx, fay bonne chiére.
Je vien cy pour toy solacier,
Et ces vierges, que j'ay moult chier,

1235 Avecques moy.

Guillaume

Ha! dame, tant belle vous voy Et tant sent vostre oignement bon Que je n'ay fors que se bien non.

Qui estes vous?

NOSTRE DAME

Guillaume, mon chier ami doulx,
Je sui la mére Dieu, Marie,
Et ces vierges, n'en doubtez mie,
L'une est Cristine, l'autre Agnès.
Ce qu'as conmencié a fin mez,
Et briément es cieulx t'en venras.
Ralons nous ent ysnel le pas.

A Dieu te di.

1255

1260

1265

1270

SAINTE AGNÈS

Alons, mais au partir de cy Vueil que pardisons le rondel Qu'avons commencié bien et bel;

Or sus de la.

SAINTE CRISTINE

Honniz soit qui a ce faudra De ma partie.

MICHIEL

Dame, aussi ne feray je mie, N'en doubtez point.

GABRIEL

Or prenons touz quatre en un point, Sanz plus parler.

LA FIN DU RONDEL

Et moult doit on celui blasmer

Qui babtesme a pris Se de dire n'est espris :

Piteuse vierge sanz amer, Dame en qui fu pris

Dame en qui su pris De nostre rachat le pris.

GUILLAUME

Ha! vierge, ta valeur, ton pris, Le grant de ta misericorde, Ou est bouche qui la recorde? Ce ne peut estre nullement.

Dame, toy mercy humblement, Quant daignié m'as par ta bonté

Donner de mon grief mal santé. Desormais te vueil servir miex A mon pouoir et ton chier fiex

C'onques ne fis.

Albert Helas! je sui certains et fis

99 a

1275 Que je morray, mais ne say quant. Conment pourray je faire tant Que quant du corps partira m'ame Que je puisse eschiver la flame D'enfer? s'i doy je bien entendre. 1280 Je ne puis miex que par moy rendre A Dieu servir du tout en tout. E certes, combien qu'il me coust, Je vois a Guillaume savoir Si lui plairoit moy recevoir 1285 En frére, car c'est un saint corps. Piteux, doulx et misericors Vous soit Diex, sire. GUILLAUME . Et il vous gart d'annuy et d'ire. Amis, dites moy que querez. Quel est vo nom? a quoy venez 1290 En ce desert? ALBERT Biau pére; l'en m'appelle Albert. Cy vien pour vostre disciple estre Et pour moy hors du monde mettre. C'est a court plait. 1295 GUILLAUME Biau filz Albert, puis qu'il te plaist, Je t'y reçoy benignement Et te doing cest enseignement; Met au retenir diligence. 1300 Premier a la concupiscence De la char garde n'obeis; Argue avarice et despiz Vaine gloire, orgueil et envie, Et tant com tu seras envie Destraccion eschiéve et ire: 130**5** Grace rens a Dicu nostre sire

> Se tribulacions t'envoie, Car c'est le sentier et la voie

De venir a la congnoissance
De sa grace et a l'abondance
De s'amistié.

Albert

1310

Biau pére, Dieu par sa pitié Me doint ces moz si retenir Que m'ame en la fin parvenir En puist es cieulx.

1315

GUILLAUME

Albert, biau filz, je sui moult viex; Je croy ne vivray longuement, Car malade me sens forment. Je te pri pour Dieu, biau filz chier, Que tu m'aydes a couchier

1320

Tost sanz delay.

ALBERT

Pére, voulentiers le feray : Ça, de par Dieu, estes vous bien? Or me dites se voulez rien

1325

Sanz remanoir.

GUILLAUME

Nanil, biau filz, trop me senz voir De mal ataint. 132

ALBERT

Helas! pére, le vis vous taint
Et palist. Bien voy que morez.
Las! conment seul me laisserez
En lieu si gaste con vezci?
Ha! sainte Marie, merci!
Que feray je, si m'y convient
Demourer, ou s'ainsi avient
Que je m'en parte, ou iray je?
Ou tourneray? que feray je?
Je n'y voy pour moy nul confort.

Ha! biau pére, en grant desconfort

Me laisserez.

1330

1355

#### GUILLAUME

De Dieu bien pourveu serez. 1340 Biau filz, ne plourez ceste perte, Car ainçois que l'ame me parte Du corps, arez, ce vous ottroy, Un meilleur compaignon de moy: 1345 N'endoubtez ja.

99 C

#### REGNATIT

E! mére Dieu, moult lonc temps a Que le monde ay despit au cuer. De touz poins m'en vueil jetter puer Et vueil aler maindre ou desert Avecques Guillaume et Albert, Pour ce que sains hommes les croy. Il me semble qu'Albert la voy. Parler li vois de ma besoingne.

Sire, la dame de Boulongne Vous soit amie.

### ALBERT

Regnault, l'umble vierge Marie Vous ottroit des cieulx le demaine. Que querez vous ne qui vous maine, Par cy aval?

#### REGNAUT

Albert, mon chier ami loyal, 1360 Je le vous diray a briefz moz: J'ay vouloir, desir et propos, Pour ce qu'autre foiz nous avons Esté ensemble compaignons,

т 365 De moy en hermitage mettre Et de vostre compaignon estre, S'il vous agrée.

99 d

| A | LB | ERT |  |
|---|----|-----|--|
|   |    |     |  |

Je vous menray sanz demourée A biau pére, ains que l'ame rende. Biau pére, cest homme demande Vostre frére estre.

1370

#### GUILLAUME

Biaux filz, ou nom du roy celestre Te reçoif. Or fai, si t'en vas Donner pour Dieu quanque tu as, Et puis reviens.

1375

#### REGNAUT

Biau pére, quanque j'ay de biens Pour l'amour de Dieu vois donner, Puis penseray de retourner Ici endroit.

# GUILLAUME

Filz Albert, je sui au destroit De la mort; n'y a plus ne mains. Prie pour moy. Diex, en tes mains Au jour d'uy m'ame reconmans. Sire, par tes dignes conmans, Quant du corps sera departie, Fais que de ta gloire ait partie Es cieulx sanz fin.

1380

т385

# DIEU

Or sus, mére, et vous, my affin. Je vueil estre au trespassement De Guillaume; or appertement Si y alons.

1390

# NOSTRE DAME

Filz, c'est droiz que nous avançons Si que nous soions a sa fin. Car servy nous a de cuer fin Et en bien fine.

DIE

Je vueil, Agnès, et vous, Cristine, Que vous deux ja l'ame prenez Et que vous deux anges venez Devant tenans alumez cierges, Et chanterez, vous et ces vierges.

Telle est m'entente.

Vostre vouloir.

LES VIERGES Sire, nous ferons sanz attente

ALBERT

Las! las! or voy je tout pour voir,
Biau pére, qu'a mort avez trait.
Las! pié ne main a li ne trait,
Mais les yex a clos et la bouche.
Que fera le rain, quant la souche
Est morte? certes il morra.
Ha! biau pére, que devenra

Ce dolereux?
REGNAULT

Albert, pour le doulx amoureux Dieu, qu'avez vous?

ALBERT

Biau pére est mort, mon ami doulx. Jamais tel ne recouvreray. Las! je ne sçay que je feray Des ores mais.

REGNAUT
Le plourer n'y vault riens jamais.
Je lo que nous deux le portons
La oultre et l'ensevelissons :
Si ferons bien.

Albert Je ne vous desdiray de rien, 100 a

1420

Regnaut frére; or, prenez de la, Et je prenderay par deça. Sus, de par Dieu.

DIEU

Ralons nous en en nostre lieu, Mes amis, puis que l'ame avez De mon sergent, et si chantez A haulte voiz.

AGNES

Si ferons nous, sire, c'est droiz, Quant il vous plaist; or sus, de la. Explicit.

1425

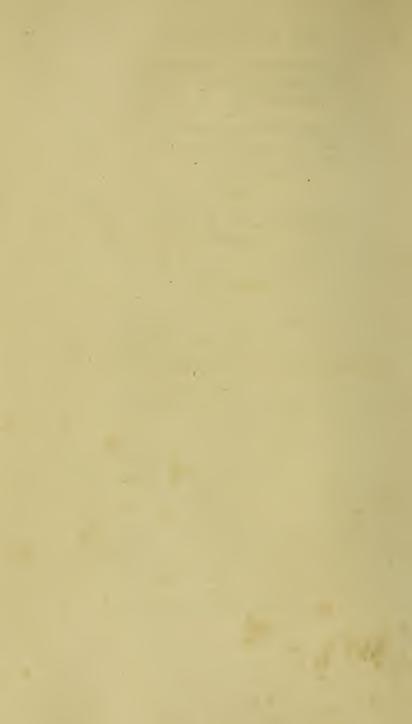

X

# MIRACLE

DE

L'EVESQUE A QUI NOSTRE DAME S'APPARUT

# PERSONNAGES

L'evesque
Premier clerc
Second clerc
Le prescheur
L'ermite
Nostre Dame
Michiel
Gabriel
Saint Jehan
Saint Eloy
Les anges

Cy conmence un miracle de Nostre Dame d'un evesque a qui Nostre Dame s'apparut et lui donna un jouel d'or, ouquel avoit du lait de ses mamelles.

## L'evesque

Par foy, grant joie en mon cuer ay.

Des bonnes gens que je voi ci

5

10

r 5

Assemblez, s'en lo et graci Le tout puissant Dieu, mon doulx pére, Quant pour l'amour sa doulce mére Sont tant de bonnes gens ensemble. Bele ordenance est, ce me semble :

C'un point n'y fault.

PREMIER CLERC
Mon seigneur, en quoy a deffault
Plaise vous leur faire savoir,
Car ce qu'il font il font pour voir
Droitement par devocion
Et par tresgrant affeccion
Qu'il ont a la vierge Marie.
S'il faillent, ne le celez mie,

Dites en quoy.

Second clerc Chier sire, il dit bien, par ma foy,

25

30

35

40

Il ne sont pas grans clers lettrés, Si que se le deffault monstrés C'est vostre honneur.

L'EVESOUE

IOIb

Dont le vous diray je, seigneur : S'a ceste feste ci eust Un petit sermon qui meust Les cuers plus a la vierge amer, N'y a qui feist a blasmer; Mais n'y est pas.

PREMIER CLERC Mon seigneur, par saint Nicolas, Un preudomme de bon affaire Voy sa venir, qui le doit faire, Si conme on dit.

L'EVESOUE

Or vous seez donc un petit Lez moy, car je le vueil oir Pour mon ame plus esjoir

Et en Dieu mettre.

SECOND CLERC

Sire, par le doulx roy celestre, Voz grez ferons.

LE PRESCHEUR Reverent pére, a mes raisons Entendez. Je doi ci preschier, Si que de vous avoir requier Beneicon.

L'EVESQUE

Divinum auxilium maneat semper nobiscum.

# LE PRESCHEUR

Oleum effusum nomen tuum. Ideo adolescentule dilexerunt te nimis; trahe me post te; curremus in odorem unguentorum tuorum. Ces paroles sont escriptes ou livre

de Cantiques, et sont les paroles de la devote ame parlant a son espoux, le benoit Jhesu. Et ces paroles nous pouons appliquier a la loenge de la vierge benoite, et dire ainsi : personne qui en li par vraie amour a son desir et affeccion en li disant les paroles proposées l'araisonne en 101 c trois manières, c'est assavoir en li loant, en li priant et en li promettant. Premiérement elle loe son nom: Oleum effusum; elle deprie son attracion: Trahe me post te; elle li promet ensuite et imitacion: Curremus in odorem, etc. A la loenge du nom la vierge benoite telle personne dit trois choses, car elle l'appelle vertueux, quia oleum; elle l'appelle large et plantureux, quia effusum, et si l'appelle gracieux, ideo adolescentule, etc.; pour ce qu'il est nom de onccion, il est appellé huille, et pour ce ceste onccion vault a trois choses : a medicinement de plaie et a curacion, a assavourement de refeccion, et a norrissement de feu, par quoy est entendue dileccion. Je di que ceste onccion vault a medicinement de plaie. La plus male plaie qui puist estre, c'est de pechié, et de ceste est li homs curé et gari par ceste unccion. Pour ce est il dit en Ecclesiastique: Medicina omnium in festinacione nebule, la medicine de toutes choses est en l'isnelleté de la nue, c'est a dire en l'isnelleté de Marie. Car c'est celle qui ne scet tarder puis que on l'appelle. Et est aussi dit en la personne de la vierge en ce meisme livre, ou xxxIIIIe chapitre: Ego quasi fluvius Dorix, je sui, dit elle, conme le fleuve de Dorix. Dorix vault autant a dire conme medicinement de generacion. Après je di que ceste unccion vault a assavoureusement de refeccion. Et pour ce de elle peut estre dit ce qui est escript ou xxxIIIIº chappitre dessus dit: Transite ad me, etc., spiritus meus super mel dulcis, venez a moy, vous qui me convoitiez et vous serez rampliz de mes regeneracions; pour quoy? car mon esperit est doulx plus que miel. Item, je dy que 101d ceste unccion vault a norrissement de feu, par quoy j'entens amour et dileccion, dont il est escript ou livre et

X

chapitre dessus diz . Ego feci ut in celis oriretur lumen, etc., j'ay fait que ou ciel naistroit une lumiére, c'est a dire de la vierge l'amour et la dileccion. Et a parler proprement ces trois choses fait la vierge benoite. Premiérement aus repentans elle donne de leurs pechiez remission et curacion. Secondement aux prouffitans de vertuz et de graces refeccion. Tiercement aux parfaiz elle donne de la lumière de gloire la largesce et l'amplificacion. Après je di que ce nom est plantureux. Pour ce est il dit: Oleum effusum, c'est a dire nom espandu, et vraiement il est bien plantureux. Car il est espandu ou ciel, en la terre et en enfer, mais differenment, car en enfer il est espandu selon sa puissance, a ce que on le criengne. Et devez savoir qu'il sont trois choses que les ennemis craingnent, le signe de la croiz, le nom de Jhesus nostre sauveur, et le nom de Marie, dont il est dit d'elle en Cantiques: Terribilis ut castrorum acies, etc., dame, tu es espoventable come un ost bien ordené. D'elle dist Diex a l'ennemi, Genesis tercio: Ipsa cunteret caput tuum, ceste dame sera celle qui te froissera le chief. Donques ce nom est espandu en enfer pour estre cremu. Aussi di je qu'il est espandu ou monde selon sa misericorde a ce que nous le sentions en toutes noz neccessitez. Dont saint Bernart dit: Dame, dame, taise soy de tes loenges qui ne 102 a scet ne n'a cogneu ta misericorde. Et puis dit après : Se les vens de temptacions te sourdent, se les escoupes de tribulacions te viennent, se les ondes d'orgueil te dejettent, se ire, envie ou la char debatent la nef de ta pensée, appelle le nom de Marie et tantost la trouveras preste et plaine de misericorde. Aussi di je que ce nom est espandu ou ciel a ce que il y soit glorifié. Dont il est dit en Cantiques: Viderunt eam filie Sion, etc., les filles de Sion la virent et l'appellérent benoite et les roynes la loérent. Par les filles de Syon et par les roynes j'entens les ames beneurées de paradis. Et ainsi tu vois que ou nom de Marie tout orgueil se flechist, et ceulx des cieulx qui la

50

55

60

102 b

loent et ceulx de terre qui l'appellent et ceulx d'enfer qui la craingnent. Aussi est il espandu es cuers des meditans, en la bouche des loans, en l'oreille des escoutans et des oians. Dont saint Bernard dit en un sermon de son assumpcion: Ainsi conme il ne fu ou monde plus digne lieu de celui que Marie appareilla au fil de Dieu, aussi ne fu il ou ciel lieu plus glorieux de celui ouquel le fil Dieu a assis Marie, dont saint Jerosme dit: Je vous pri, esjoissez vous, puisque Marie est eslevée si souverainement qu'elle regne avec Jhesu Crist pardurablement. A ce royaume nous maint par les priéres de Marie ille qui est Deus benedictus

In seculorum secula.

| L'evesque                          |
|------------------------------------|
| Seigneurs, entendez a moy sa.      |
| Vezci un sermon gracieux.          |
| Onques mais n'oy prescher miex     |
| Jour de ma vie.                    |
| SECOND CLERC                       |
| Mon chier seigneur, il ne pert mie |
| Le temps qu'a estudier met.        |
| Il est bon clerc, je vous promet:  |
| N'i a que dire.                    |
| Premier clerc                      |
| En son ordre n'a meillieur, sire,  |
| Ne nul si bon.                     |
| L'evesque                          |
| Dieu li face de s'amour don,       |
| Car, par foy, il m'a moult pleu    |
|                                    |
| Et, sachiez, le cuer m'a meu       |
| En devocion grandement             |
| Et mis en esjoissement,            |

Quant me souvient, n'en doubtez mie,

Conment l'umble vierge Marie

Looit et conmandoit ensemble; Et c'est veritez, qu'il me semble, Qu'il n'est tel bien com d'elle amer. Toute joie y est sans amer, 65 Toute douleur en doulceur passe Qui de bon cuer s'amour embrasse; Et com plus par devocion Est cuers en contemplacion De pencer a la vierge dame, Plus treuve eslevée son ame 70 En grans et merveilleux solaz, Et plus est enlacié du laz De charité qui le demaine Par pensée tant qu'il le maine En si hautaine congnoissance 75 Que plus sert et plus a plaisance En servir la vierge Marie, Et plus son cuer tourne et varie Hors des affeccions du monde; Car il congnoist qu'il n'y habonde 80 Nul bien parfait. SECOND CLERC. N'est merveilles se de tel fait, Sire, parlez si proprement,

Car c'est de propre sentement
Ce que vous dites.

90

102 C

L'evesque

J'ay bien veu de telz hermites Qui me racontoient pour voir Qu'il ne voulsissent pas avoir Par sohait grans possessions Pour les grans consolacions Laissier qu'en leurs seles avoient, Quant a mediter se mettoient Sur les graces et sur le pris Que Marie a en soy compris

| X   | L'EVESQUE A QUI NOSTRE DAME S'APPARUT | 63  |
|-----|---------------------------------------|-----|
|     | Dès lors qu'elle ot Dieu conceu.      | 95  |
|     | Et par ceulx ay je congneu            |     |
|     | Et congnois qu'il n'est plus de vie   |     |
|     | Que d'avoir entente et envie          |     |
|     | Touzjours de la vierge servir;        |     |
|     | Et ce me fait, pour desservir         | 100 |
|     | Grace qu'elle a son filz m'acorde,    |     |
|     | Que partie ci vous recorde            |     |
|     | De sa bonté.                          |     |
|     | PREMIER CLERC                         |     |
|     | Sire, je croy pour verité             |     |
|     | Qu'elle vous aime, Dieu merci,        | 105 |
|     | Car touzjours avez jusques ci         |     |
|     | Mis grant paine en li honnorer        |     |
|     | Et en grant ferveur aourer            |     |
|     | Par maintes foiz.                     |     |
|     | L'evesque                             |     |
|     | Seigneurs, c'est bien raison et droiz | 110 |
|     | C'on la serve en devocion,            |     |
|     | Car de l'infernal mansion             |     |
|     | Sommes par elle deffendu.             |     |
|     | Hé! par foy, il m'est souvenu         |     |
|     | Qu'ennuit en mon dormant songoie      | 115 |
|     | Qu'avec mon pére en Dieu estoie       |     |
|     | L'ermite, qui a mes oreilles          |     |
|     | Chantoit, ce me sembloit merveilles,  |     |
|     | Dont j'estoie a moult grant deduit :  |     |
|     | Si ques, seigneurs, ne vous ennuit,   | 120 |
|     | Je vueil que nous l'alons veoir,      |     |
|     | Et si le voulray pourveoir            |     |
| 102 |                                       |     |
|     | Second clerc                          |     |
|     | Sire, de cuer joiant et baut,         |     |
|     | S'il vous plaist, avec vous iray      | 125 |
|     | Et compagnie vous tenray,             | 12. |
|     | Se vous voulez.                       |     |
|     | JU 1040 1041901                       |     |

145

150

Premier clerc
Si feray je, se c'est voz grez,
Mon chier seigneur.

L'evesque

De riens con j'ay que je le voie.
Or tost donc, mettez vous a voie.
Je vois devant.

Second clerc
Et je vous suivray, je m'en vent,

135 Sire, de près.

Premier clerc Aussi en voulray j'estre engrès Con vous serez.

L'EVESQUE

Mes amis, savez que ferez?

Pour ce que sa celle est petite

Et que nul fors li n'y habite,

Si tost que l'arez salué,

Je vueil que soiez advisé

Que vous esloingniez un petit,

Tant que nous l'un a l'autre dit

Aions nos grez.

Second clerc
Si ferons nous, ja n'en doubtez,
Mon seigneur, voir.

L'evesque
Avis m'est que le voy seoir,
Le chief hors de sa fenestrelle;
Je croy qu'a la vierge pucelle
Pense forment.

PREMIER CLERC Sire, se Jhesu Crist m'ament, Bien vous en croy.

| X     | L'EVESQUE A QUI NOSTRE DAME S'APPARUT | 65  |
|-------|---------------------------------------|-----|
|       | L'evesque                             |     |
| 103 a | Biau pére, le souverain roy           |     |
|       | De paradis soit avec vous.            | 155 |
|       | Conment vous est, biau pére doulx?    |     |
|       | Dites le moy.                         |     |
|       | L'ERMITE                              |     |
|       | Mon seigneur, bien veigniez, par foy, |     |
|       | Et vous et vostre compagnie.          |     |
|       | La merci la vierge Marie,             | 160 |
|       | Bien: n'en doubtez.                   |     |
|       | Second clerc                          |     |
|       | Sire, bon jour vous soit donnez       |     |
|       | Et bonne estraine.                    |     |
|       | PREMIER CLERC                         |     |
|       | Biau doulx pére, la souveraine        |     |
|       | Vierge, qui des cieulx est royne,     | 165 |
|       | Vous face de sa gloire digne          |     |
|       | Par son plaisir.                      |     |
|       | L'ermite                              |     |
|       | Seigneurs, bien puissiez vous venir:  |     |
|       | Que Dieu le vueille.                  |     |
|       | Second clerc                          |     |
|       | Je lo pour bien et si conseille       | 170 |
|       | Qu'ensemble parler les laissons       | ·   |
|       | Et arriére d'eulx nous traions;       |     |
|       | C'est bien a faire.                   |     |
|       | PREMIER CLERC                         |     |
|       | Par la mére Dieu debonnaire,          |     |
|       | Je m'i assens.                        | 175 |
|       | L'ermite                              |     |
|       | Sire, dites moy vostre assens,        |     |
|       | Sanz riens celer ne retenir.          |     |
|       | Qui vous a meu de venir               |     |
|       | Cy orendroit?                         |     |
|       | L'evesque                             |     |
|       | Biau doulx pére, vous avez droit      | 180 |
|       | т. н                                  | 5   |

Se vous m'en faites question. Je vous diray l'entencion Qui m'a meu de point en point, Et si ne vous mentiray point. 185 Ennuit en mon dormant avis Me fu qu'estoie touz raviz En joie, car vous estiez 103 b A m'oreille et me chantiez Une chançon toute nouvelle, Sire, qui me sembloit trop belle, 190 Mais je ne la poi retenir, Sire, et en voit bien avenir Partie de ce que l'en songe, Combien que l'autre soit mençonge; 195 Et si m'a tant esté au cuer Que ja ne m'en fusse a nul fuer Osté, se vous ne l'eussiez Oy et que le sceussiez De par moy, biau pére. Or vous pri Que vous me dites sanz detry 200 De vostre estat. L'ERMITE Mon seigneur, je pren grant esbat En ce que vous m'avez compté. Loez Dieu, car en verité 205 J'ay en vision telle chose Veu de vous, dont la parclose Orendroit pas ne vous diray; Mais, sire, ne vous mentiray: Ce qu'ay veu en grant leesce M'a mis, car honneur et richesce 210 Vous croistra, ne demourra mie. Car ami avez et amie Telz qui moult vous peuent valoir; Mais ne vous peut ore chaloir Que l'oultre plus m'en enquerez, 215

103 c

| EVESQUE A QUI NOSTRE DAME S'APPAROT  | 0,  |
|--------------------------------------|-----|
| Car je say que briément sarez        |     |
| Et verrez tout appertement           |     |
| Ce que je di couvertement,           |     |
| Et vous sera a grant prouffit,       |     |
| Si que, sire, s'il vous souffist,    | 220 |
| Atant me tais.                       |     |
| L'evesque                            |     |
| Biau pére, je vous laisse en pais;   |     |
| De ce ne vous vueil point enquerre.  |     |
| Mais ja Diex ne me laist acquerre    |     |
| Richesce qui soit contre m'ame.      | 225 |
| Quant me souvient de nostre dame     |     |
| De qui li roy des roys nasqui,       |     |
| Qui touzjours povrement vesqui       |     |
| Et ore est royne des cieulx,         |     |
| Souventesfoiz pleure des yex         | 230 |
| Quant je sui en si hault degré,      |     |
| Pour doubte que ne serve a gré       |     |
| Son fil ny elle.                     |     |
| L'ERMITE                             |     |
| Ceste paour est bonne et belle,      |     |
| Sire, et sachiez moult vous parfait. | 23  |
| Mais, pour Dieu, se bien avez fait,  |     |
| Soiez diligens et soingneux          |     |
| De vivre adès de bien en miex;       |     |
| Car de tant com plus servirez        |     |
| La mére Dieu, plus acquerrez         | 24  |
| De merites, je n'en doubt mie,       |     |
| Et plus la trouverez amie            |     |
| Quant tout autre bien vous fauldra.  |     |
| Car lors son secours vous venra;     |     |
| Ce scavez vous                       | 2.4 |

L'evesque

Je le sçay bien, biau pére doulx, Se digne en sui, mais je ne sçay S'en toute ma vie fait ay

265

Un seul bien ou elle ait plaisance.

Mais pour ce que j'en ay doubtance,
Suis j'en paour et jour et nuit.
Ore, pour Dieu, ne vous ennuit:
Trop longuement vous tien, ce croy.
Biau pére, pardonnez le moy:

255 Je m'en revoys.

L'ERMITE

Dieu qui pour nous fu mis en crois, Sire, voz meffaiz vous pardoint Et sa sainte gloire vous doint Et bonne fin.

L'evesque

Amen! je li pri de cuer fin, Combien que soie plain de vice Qu'il vous maintiengne en son service.

A Dieu, biau pére.

103 d

Second CLERC Sire, la doulce vierge mére Vous soit amie.

L'ERMITE

Seigneurs, en la Dieu compagnie Vous voie touz.

PREMIER CLERC
Ce bon homme n'est fel n'estouz,
Ains a le cuer plain d'amistié.
Par foy, il m'a fait grant pitié,
Au dire voir.

L'evesque

Il doit bien paradis avoir Qui ne vit se n'est d'aigres pommes, Non pas nous qui au siccle sommes Es grans deliz.

Second clerc S'il acquiert de gloire le lis,

275

104 a

Il fait que sage.

L'evesque

Seigneurs, entendez mon courage. Je vueil ci demourer touz seulz Et vueil que chascun de vous deux Voit besongnier ou li plaira. Mais que vous retournez ci ja,

280

Plus ne demans.

Premier clerc

Mon chier seigneur, a voz conmans,
Puis qu'il vous plaist, obeirons.

285

Alons men; ici bien sarons

Ja retourner.

SECOND CLERC

Et ou en pensez vous aler De ci endroit?

290

PREMIER CLERC
Chiez Baudet de l'image droit,
Pour boire de ce Saint Poursain,
Qui me fait souvent le cuer sain

Et en bon point.

SECOND CLERC

Dont ne vous laisseray je point, Ains vous suivray.

295

L'evesque

Or m'en veulx j'aler sanz delay, Il est a point, en ma chappelle Pour vous servir, vierge pucelle (La demeure m'a trop grevé), Ou souvent diray: vierge, ave,

300

De bon courage.

Nostre Dame Michiel, entens a mon message Faire, que je dire te vueil,

Et toy, mon ami Gabriel.

Vous deux en celle eglise alez
Et un siége m'appareilliez
Si honneste que je m'y siesse,
Car g'i voulray estre une piéce,
Et un autre plus bas un poy,
Ou ceulx qui venront avec moy

Pourront seoir.

MICHIEL

Dame, nous volons pourveoir Et faire ce que demandez. Vostre vouloir nous conmandez

Et ce vault fait.

GABRIEL

Nous nous serions trop meffait Du refus faire.

L'evesque Ave, royne debonnaire, Qui virginalment conceuz Homme et Dieu; par quoy tu euz 320 Pouoir si grant que tu froissas Le chief du mauvais Sathenas, Qui decut la premiére fame Qui touz nous ot mis a mort, dame, 325 Dont ta valour nous rachata Et d'ycelle mort nous geta, Pour quoy te doyvent tuit humain Servir et loer, soir et main; Dame de grace tresoriére, Dame de pitié boutillière, 330 En qui toutes graces habondent Et en habondant si surondent

> Qu'assez en a chascun pour soy De ce qui suronde de toy;

104b

| X | L'EVESQUE A QUI NOSTRE DAME S'APPARUT | 71           |
|---|---------------------------------------|--------------|
|   | Dame, fay moy certain et fis          | 335          |
|   | D'avoir l'amour de ton chier fils.    |              |
|   | A moy pecheur vuid et espars          |              |
|   | De touz biens ta grace depars,        |              |
|   | Doulce vierge, par charité,           |              |
|   | Et de ta sainte voulenté              | 340          |
|   | Faire me mez, dame, en l'adresce.     |              |
|   | Egar! doulce mére Dieu, qu'est ce     |              |
|   | Que je voy? Certes, anges sont        |              |
|   | Qui viennent du ciel la amont.        |              |
|   | En ce coingnet ça me trairay          | 345          |
|   | Et qu'il feront regarderay.           | ·            |
|   | Dieu, con noblement atourné           |              |
|   | Ont ce siége et bel aourné!           |              |
|   | Or s'en revont ou ciel la sus.        |              |
|   | Certainement ne sera nulz             | 3 <b>5</b> 0 |
|   | Qui me face em piéce mouvoir          |              |
|   | De ci endroit; je vueil savoir        |              |
|   | S'il revendront, ne que sera          |              |
|   | Celle ou celui qui la serra           |              |
|   | Si noblement.                         | 355          |
|   |                                       |              |
|   | Gabriel                               |              |
|   | Dame, vostre conmandement             |              |
|   | Avons complet.                        |              |
|   | Nostre Dame                           |              |
|   | Puisque mis l'avez a effect,          |              |
|   | Mes amis, avec moy venez              |              |
|   | Et compagnie me tenez                 | 360          |
|   | Jusqu'au moustier.                    |              |
|   | SAINT JEAN                            |              |
|   | Doulce mére au roy droiturier,        |              |
|   | Voulentiers avec vous irons           |              |
|   | Et compaignie vous ferons.            |              |
|   | Or sus, Eloy.                         | 365          |
|   | •                                     |              |

SAINT ELOY
De cuer yray; faire le doy.
Seigneurs anges, devant mouvez
Et chantez si com vous savez
En alant la.

104 C

MICHIEL

370 Bien chanterons, n'en doubtez ja. Sus, Gabriel.

GABRIEL

Avant conmençons ce rondel. C'est chançon trop melodieuse.

RONDEL

Servir, vierge glorieuse,
Vous doit on en loyauté,
Tresor de benignité,
C'est œuvre tresprecieuse
Si qu'en vraie charité
Servir, vierge glorieuse,
Vous doit on en loyauté,

Car a ceulx estes piteuse
Qui en sont entalenté.
Si en di pour verité,
Servir vierge glorieuse
Vous doit on en loyauté,

Tresor de benignité.

Nostre Dame Mes amis, j'ay en voulenté De matines ici oir,

Pour m'ame en Dieu plus esjoir Et pour la vostre amour, Eloy: Car sainte eglise, bien le voy, Fait feste de vous au jour d'ui. Si que ne vous tourt a annuy,

Se je vueil oir les matines

Cy et les loenges divines

C'on y recorde.

| L'EVESQUE | A | QUI | NOSTRE   | DAME | S'APPARUT |
|-----------|---|-----|----------|------|-----------|
|           |   | Sa  | AINT ELO | Y    |           |

X

104 d

Ha! dame de misericorde, Quant moy vous plaist tant honnorer, Bien vous doy de cuer aourer

Et mercier. 400

73

SAINT JEHAN

Ma dame, par qui conmencier

Lez ferez vous?

Nostre Dame

Par qui, Jehan, mon ami doulx?
Par cel evesque que vezla.
Seigneurs anges, alez le sa

igneurs anges, alez le sa 405 Faire venir.

MICHIEL
Chiére dame, de grant desir
L'irons nous querre.

GABRIEL
Or sus, sire preudons, bonne erre.

Cy endroit plus ne vous tenez,

Mais a nostre dame venez,

Qui vous demande.

L'evesque
Mes amis, de voulenté grande
Yray partout ou vous voulrez.
Mais, s'il vous plaist, vous me direz,
Ains que je me parte de cv.

Mais, s'il vous plaist, vous me direz,
Ains que je me parte de cy,
Qui est elle et qui vous aussi.
Vous estes tuit tant bel et gent
C'onques ne vi si belle gent

Com vous et elle. 420

Preudons, c'est la vierge pucelle, Mére Dieu, et nous anges sommes. Saint Jehan est l'un de ces hommes Et l'autre Eloy.

450

| F ? |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| L'  | EV | ES | OI | ΙE |

Beneurez sui quant la voy,
Elas! tant a cuer humble et preu.
Seigneurs, alons men de cuer pieu,
Puis qu'ainsi est.

GABRIEL

Chiére dame, vezci tout prest
430 L'evesque que vous demandez,
Si que tout ce li conmandez
Qui vous plaira.

L'evesque

Doulce vierge, ave Maria.

Ne vous say plus biau salut dire, Ne mon pouoir ne peut souffire, Ne n'a value.

' 105 a

Nostre Dame Mon ami, cy sui descendue Pour toy deduire et solacier. Matines te fault conmencier, Telles qu'en ton eveschié sont. Mes amis les parfineront,

Mes amis les parfineront, Que tu voiz seoir ci entour. Je te conmans et par amour Oue t'en delivres.

L'evesque

Qui me donroit cent mille livres,
Dame, ne seroie si liez.
Je suis prest et appareilliez.
Or soiez de respondre prestz.
Domine, labia mea apperies.

LES ANGES

Et os meum annunciabit Laudem tuam.

L'evesque

Deus, in adjutorium meum intende.

105 b

|                                      | ,   |
|--------------------------------------|-----|
| LES ANGES ET LES SAINS               |     |
| Domine, ad adjuvandum me festina     |     |
| Cy chantent un motet.                |     |
| Nostre Dame                          |     |
| Seigneurs, assez avons ci sis.       |     |
| Je vous dy a touz grans merciz.      |     |
| Il est temps de nous en raler.       | 455 |
| Mon ami, gardez ne parler            |     |
| A nul de ce que tu ci vois.          |     |
| A Dieu te dy; je m'en revoys         |     |
| Es cieulx ; mais scés tu que feras?  |     |
| Cy endroit demain revenras           | 460 |
| Et je reveoir te venray              |     |
| En ce point et si te diray           |     |
| Aucune chose.                        |     |
| L'evesque                            |     |
| Ha! fleur des fleurs, des roses rose |     |
| Odorant et suppellative,             | 465 |
| Quant a personne si chetive          |     |
| Com je sui vous demonstrez, dame,    |     |
| Je doy bien mettre corps et ame      |     |
| En vous amer.                        |     |
| Nostre Dame                          |     |
| En m'amour n'a goute d'amer.         | 470 |
| Mon ami, fay ce que t'ay dit.        |     |
| Or tost, seigneurs, sanz contredit   |     |
| Mouvez bonne erre.                   |     |
| SAINT JEHAN                          |     |
| Dame du ciel et de la terre,         |     |
| Il appartient qu'en touz endroiz     |     |
| Faisons vostre voloir, c'est droiz,  | 475 |
| Et fait sera.                        |     |
| SAINT ELOY                           |     |
| Avant, seigneurs, or y parra         |     |
| Conment ce rondel finerez,           |     |
| Ne conment bons chantres serez       | 48¢ |

A ceste foiz.

GABRIEL

Michiel, de faire oir noz voiz Arons nous pensée soingneuse.

RONDEL

Car a ceulx estes piteuse,
485 Qui en sont entalenté.
Si en dy pour verité:
Servir, vierge glorieuse,
Vous doit on en loyauté,
Tresor de benignité.

L'evesque

Ha! vierge, de ta grant bonté
Qui en peut dire la hautesce,
Ne la valeur de ta largesce?
Il n'est pas en terre vivans.
Se servi t'avoie cent ans,

495 N'ay je pas desservi a voir
La grant grace que m'as fait voir
Et que m'as encores promis.
Et pour ç'aussi, com vraix amis
S'amie en certain lieu atent,

Ouant elle li a en convent,
Ycy, vierge, t'atenderay,
Ne jamais ne m'en partiray
Tant que je te verray encore.
Car ce m'a esté si grant glore

Le biau chanter que j'ay oy,
La bonne odeur que je senti,
La grant biauté qu'en toy veoie,
Qu'il me sembloit qu'en gloire estoie,

Ne je ne sçay jugier se lors 510 L'ame me departi du corps Ou non de joic. 105 C

105 d

| Premier clerc                       |     |
|-------------------------------------|-----|
| Nous avons ja fait longue voie,     |     |
| Biau compains. Je lo pour le miex   |     |
| Que nous soions d'aler songneux     |     |
| Vers mon seigneur.                  | 515 |
| Second clerc                        |     |
| Alons, j'en ay desir greigneur      |     |
| Que vous n'avez, si com je croy,    |     |
| Egar! ceens point ne le voy.        |     |
| Ou peut il estre?                   |     |
| Premier clerc                       |     |
| J'espoir qu'il se soit alez mettre  | 520 |
| En sa chappelle, au dire voir.      |     |
| Or m'atendez; g'i vois savoir       |     |
| Tout privéement : vez le la,        |     |
| Compains, nostre affaire bien va.   |     |
| Encore est il en oroisons.          | 525 |
| Seons nous cy; sy l'attendons       |     |
| Tant qu'il ait fait.                |     |
| SECOND CLERC                        |     |
| Je m'i acors bien et me plait :     |     |
| Soit si con dites.                  |     |
| L'evesque                           |     |
| Ha! vierge qui es cieulx habites    | 530 |
| Conme souveraine royne,             |     |
| Dame, par ta doulceur benigne,      |     |
| Voy en pitié moy, ton sergent,      |     |
| Qui ta presence cy attent.          |     |
| Oevre des cieulx l'entrée et porte. | 535 |
| Fay que me solace et deporte        |     |
| En ta grant biauté regarder.        |     |
| Ha! dame, ne vueilles tarder        |     |
| De venir; tu le m'as promis,        |     |
| Car ailleurs n'ay mon desir mis     | 540 |

555

### Qu'en toy attendre.

Nostre Dame
Eloy, vueilliez a moy entendre,
Devant moy portez ce vaissel.
Et vous, Michiel et Gabriel,
En allant chanterez vous deux.
Jehan, ne demourez pas seulx.
Vous en venrez avecques nous
Jusqu'en ce moustier. Or sus, touz,
Mouvez, mouvez.

SAINT JEHAN

550 Voulentiers, puisque c'est voz grez, Dame, g'iray.

SAINT ELOY

Aussi feray j' et porteray Ce vaissel honnorablement. Il appartient bien vraiement,

C'est chose digne.

GABRIEL

Et nous deux de voulenté fine Au devant de vous touz irons Et en alant la chanterons Chant plain de joie.

MICHIEL

Or chantons si hault c'on nous oie, Gabriel; g'y ay grant saveur.

RONDEL

Et ne s'en dit que la moitié
Glorieuse vierge d'onneur,
Mére au glorieux fruit de vie,
Partout s'estent vostre valeur,
Glorieuse vierge d'onneur;
Tant a en vous grace et doulceur

Tant a en vous grace et doulceur
Que nul ne fault a vostre aye,
Glorieuse vierge d'onneur,

| X   | L'EVESQUE A QUI NOSTRE DAME S'APPARUT | 79  |
|-----|---------------------------------------|-----|
|     | Mére au glorieux fruit de vie.        | 4   |
|     | L'evesque                             |     |
|     | Ha! mére a mon doulx createur,        | 570 |
|     | Quant a moy deigniez venir ci,        |     |
| 106 | a De tout mon cuer vous en graci,     |     |
|     | C'est bien droiture.                  |     |
|     | Nostre Dame                           |     |
|     | Mon ami, pour ce que ta cure          |     |
|     | As mis et mez en moy servir,          | 575 |
|     | Je le te voulray desservir,           |     |
|     | Ains que de toy soie partie,          |     |
|     | Non pas du tout, mais en partie.      |     |
|     | Eloy, prez de moy vous traiez,        |     |
|     | Ce vaissiau d'or me rebailliez        | 58o |
|     | Que vous baillay.                     |     |
|     | Eloy                                  |     |
|     | Je ne vous en feray delay:            |     |
|     | Vez le cy, dame.                      |     |
|     | Nostre Dame                           |     |
|     | Mon ami, pour ce que ton ame          |     |
|     | En tes grans contemplacions           | 585 |
|     | Ait plus de consolacions,             |     |
|     | T'ay je apporté ce vaissiau d'or      |     |
|     | Des cieulx; or en fay un tresor,      |     |
|     | Car ce sont reliques moult beles:     |     |
|     | Plain est du lait de mes mamelles     | 590 |
|     | Dont le fil Dieu vierge alaittay;     |     |
|     | Et pour tant apporté le t'ay          |     |
|     | Que je vueil que tu me parserves,     |     |
|     | Si qu'en la fin avoir desserves       |     |
|     | Paradis, et n'aies pas doubte:        | 595 |
|     | Car tu seras de m'amour toute         |     |
|     | En saisine, se loyaument              |     |
|     | Me sers. Mes amis, alons ment         |     |
|     | Es cieulx arriére.                    |     |
|     | Saint Jehan                           |     |

600 Vostre voloir, ma dame chiére, Ferons; c'est droiz.

SAINT ELOY

Avant, seigneurs, a haulte voiz, Par amour ce rondel pardites, Qu'aviez conmencé, quant venistes

Cy en ceste estre.

GABRIEL

Nous le sarons bien a fin mettre. Avant, Michiel, je vous em pri, Prenons ensemble sanz detri : C'est, ce m'est avis, le meilleur.

106 b

RONDEL

Tant a en vous grace et doulceur
Que nul ne fault a vostre aie,
Glorieuse vierge d'onneur,
Mére au glorieux fruit de vie.

L'evesque

Ha! mére Dieu, vierge Marie,
Vous soiez de ces biens loée!
A moi vous estes demonstrée
Et m'avez donné ce vaissel,
Qui est un sy noble jouel.
Et qui le pourroit desservir?

Dame, je vous doy bien servir
Et si puis bien apercevoir
Que l'ermite me dit tout voir
Quant il me dist qu'assez briefment
Honneur et richesse ensement

Me venroient. Je croy pour voir
Que Dieu li avoit fait savoir.
A mon hostel vois mes clers querre,
Et puis iray a li bonne erre
La richesce et l'onneur monstrer,

630 Laquelle il me sceut bien compter.

Diex gart mes clers.

|         | PREMIER CLERC                          |   |     |
|---------|----------------------------------------|---|-----|
|         | Mon seigneur, des tourmens despers     |   |     |
|         | Et divers qui en enfer sont            |   |     |
|         | Vous gart celui qui tout le mont       |   |     |
|         | De nient crea.                         |   | 635 |
|         | SECOND CLERC                           |   |     |
|         | Mon chier seigneur, conment vous va?   |   |     |
|         | Il me semble, se je l'os dire,         |   |     |
|         | Que vous avez talent de rire:          |   |     |
|         | Que pensez vous?                       |   |     |
|         | L'evesque                              |   |     |
|         | Que je pense, mes amis doulx?          |   | 640 |
|         | Je ne pense nul mal, par foy.          |   | •   |
|         | Mais se liez sui, j'ay bien pour quoy, |   |     |
|         | Car on m'a donné un jouel,             |   |     |
|         | Je croy qu'ou monde n'a si bel,        |   |     |
| 106 c   | Ce puis je dire.                       |   | 645 |
|         | PREMIER CLERC                          |   |     |
|         | Qui le vous a donné, chier sire?       |   |     |
|         | S'il vous plait, que nous le voyons,   |   |     |
|         | Si qu'avec vous joians soyons          |   |     |
|         | De vostre bien.                        |   |     |
|         | L'evesque                              |   |     |
|         | Je ne vous mentiray de rien:           |   | 650 |
|         | Vous estes mes amis privez;            |   | 020 |
|         | Mais gardez que mot n'en sonnez.       |   |     |
|         | S'a fait la doulce mére Dieu           |   |     |
|         | Qu'aourer doy bien de cuer pieu.       |   |     |
|         | Egardez, vez le ci, seigneur.          |   | 655 |
|         | Veistes vous onques meilleur?          |   | 033 |
|         | Et si est plain, seigneurs, par m'ame, |   |     |
|         | Du lait precieux nostre dame.          |   |     |
|         | Est ce biau don?                       |   |     |
|         | Second clerc                           |   |     |
|         | Par m'ame, oil. Diex! qu'il sent bon!  |   | 660 |
| . T. II |                                        | 6 | 500 |

670

675

Onques mais je ne senti chose Si bon flairant, ne lis ne rose, Ny autre espice.

PREMIER CLERC
Ha! vierge, bien a le cuer nice
Qui ne se mett a vous servir,
Quant si bel savez desservir
A ceulx qui, par devocion,
Ont en vous leur entencion.
Mon seigneur, pour Dieu, qu'il vous plaise

Qu'a genoulz, mains jointes, le baise

Devotement.

L'evesque
Je le vous accors bonnement.
Or tost a genoulx vous mettez.
Baisiez, et en baisant santez

Quelle est l'odeur.

Premier clerc
Onques mais ne senti meilleur
Ne si bon, voir.

Second clerc C'est bien chose a croire et savoir Que des choses qui sont ça jus Envers celles qui sont la sus

C'est un biau nient.

L'evesque

Biaux seigneurs, certes il convient Que nous aillons veoir biau pére L'ermite, et qu'aussi li appére. Bien sçay qu'il en ara grant feste, Et, pour voir, il m'en fu prophète. Puis ne parlay je mais a li. Alons y, seigneurs, je vous pri

Appertement.

Premier clerc Sire, vostre conmandement

68o

106 d

685

Soit si com dites.

SECOND CLERC

Je croy que des moys ne veistes Homme qui en eust plus grant joie. Sa, mettons nous nous deux a voie

D'aler devant.

695

L'evesque

C'est bien dit, et j'en vous suivant Après yray.

L'ERMITE

Je voy venir, dont grant joie ay, L'evesque mon seigneur a moy, Car je sçay de certain et croy Qu'avenu li est de nouvel Aucune rien dont li est bel, Et je l'orray moult voulentiers. Bien soiez venuz, sire chiers, Et vostre compagnie aussi. Qu'est ce qui vous amaine ci,

700

705

Mon seigneur doulx?

L'EVESQUE

Ce que je vueil parler a vous, Biau pére, et dire vous nouvelles, Dieu mercy, et bonnes et belles

710

A escouter.

L'ERMITE

Voulentiers orray sanz doubter Ce que direz.

107 a

L'evesque

Biau doulx pére, vous le sarez. La richesce m'est bien venue Et l'onneur m'est bien acreue Que vous me distes, pére doulx (Puis ne parlay je mais a vous), Qu'avoir devoie.

#### L'ERMITE

Conment, sire, ne par quel voie?
S'il vous plait, dites m'en le voir,
Car grant desir ay du savoir
Conment c'est, sire.

### L'evesque

Biau pére, et je le vous vueil dire
De mot a mot, sanz fixion.
J'estoie par devocion
Alez en ma chappelle ennuit:
Quant ce vint vers la mienuit,
Je vi, biau pére, de mes yex

730 Deux anges descendre des cieulx, Qui assistrent en la chappelle Une chaiére haulte et belle Et moult noblement la parérent, Et puis es cieulx s'en remontérent.

735 Adonc en un anglet me tray
De la chappelle et si pensay
Que c'estoit, et a merveillier
Me pris forment, et de veillier
Fu j'en celle heure moult engrès.

Les anges qui si biau chantoient
Que mon cuer en eulz ravissoient :
En joie estoie, sanz ahan.
Après les anges saint Jehan

745 Et saint Eloy vindrent ensemble.
Après eulx vint et voir me semble
La doulce mére Jhesu Crist:
Celle en la chaiére s'assist,
Li autre s'assistrent plus bas.

750 Lors conmanda isnel le pas C'on me venist querre ou j'estoie. Et li ange tantost a voie Se mistrent et m'en enmenérent,

107 b

| Devant elle me presentérent.     |          |
|----------------------------------|----------|
| Je la saluay humblement          | 755      |
| Et elle me dist doulcement:      |          |
| « Conmenciez matines, amis. »    |          |
| Si tost conme a dire me mis      |          |
| Domine, labia, sanz plus         |          |
| Il parfinérent l'oultre plus.    | 760      |
| Mais ne demandez pas conment,    | <b>,</b> |
| Car si melodieusement            |          |
| Chantoient qu'il m'estoit avis   |          |
| Qu'en gloire estoie touz raviz,  |          |
| N'en doubtez mie.                | 765      |
| L'ermite                         | •        |
| Et la doulce vierge Marie,       |          |
| Quant on ot matines chanté       |          |
| Si bel com vous m'avez compté,   |          |
| Ne parla elle point a vous       | 770      |
| Ne ne fist semblant, sire doulx? | ,,       |
| Dites me voir.                   |          |
| L'evesque                        |          |
| Biau pére, vous devez savoir     |          |
| Que si fist : elle descendi      |          |
| De son siége et me deffendi      |          |
| Ceste chose ne fust sceue        | 775      |
| Tant qu'a moy seroit revenue.    | ,,       |
| Atant es cieulx s'en remonta     |          |
| Et je demouray tout seul la,     |          |
| Pensant se je l'attenderoye      |          |
| Ou se je m'en retourneroye.      | 780      |
| Toutesvoies je l'atendi,         | ,        |
| Et elle arriéres descendi        |          |
| Avec sa belle compagnie          |          |
| En chantant par grant melodie,   |          |
| Qui moult le cuer me confortoit. | 785      |
| La vi qu'un vaissail apportoit   |          |
| Trestout de fin or saint Floy    |          |

815

Lequel vaissel j'ay avec moy;
Car quant la vierge s'en rala
790 Es cieulx, elle le me donna
Tout plain du lait de sa memelle.
Dites moy, de ceste nouvelle
Estes point liez?
L'ERMITE

107 C

Certes si sui, sire; or vueilliez

Que je le voie et que le baise,

S'arez mon cuer mis en grant aise

Et en solaz.

L'evesque
Ce ne vous refuse je pas.
Vez le ci, biau pére, esgardez,
Baisiez l'et puis le me rendez
Tantost, biau pére.

L'ERMITE

Ha! glorieuse vierge mére,
Conme noble loier dessert
Qui de vray cuer, dame, vous sert!

805 Vezci choses tresprecieuses
Et reliques tresglorieuses.
Certes en avision vi,
Mon chier seigneur, ce vaissiau ci
Et trestout ce qu'avez veu,

810 Ainçois que vous soit advenu.
Pour ce vous dis je, mon seigneur,
Que richesce ariez et honneur

En brief tempoire.

PREMIER CLERC

Vous li distes parole voire, Sire, dont miex vous doit amer; Et celui devroit on blasmer Qui el diroit.

Second clerc Par ma foy, voirement scroit.

| X L   | EVESQUE A QUI NOSTRE DAME S'APPARUF    | 87  |
|-------|----------------------------------------|-----|
|       | Et se la vierge ou temps passé         |     |
|       | A servi, pour ce cuer lassé            | 820 |
|       | N'en doit pas avoir maintenant,        |     |
|       | Quant honneur li a fait si grant,      |     |
|       | Conme il appert.                       |     |
|       | L'evesque                              |     |
|       | Seigneurs, je vous di en appert        |     |
| 107 d | Que se j'ay la dame de glore           | 825 |
| ĺ     | Bien servi, m'entente est encore       |     |
|       | De servir miex.                        |     |
| •     | L'ermite                               |     |
|       | Vous avez droit, si m'aist Diex,       |     |
|       | Sire, car c'est noble besongne;        |     |
|       | Et, si vous plaist, pour ç'a Boulongne | 830 |
|       | Irons ensemble.                        |     |
|       | L'evesque                              |     |
|       | Biau pére, puis que bon vous semble,   |     |
|       | Moult bien me plait.                   |     |
|       | L'ermite                               |     |
|       | Alons men donques a court plait,       |     |
|       | Sire, par my vostre chappelle          | 835 |
|       | Saluer la vierge pucelle,              |     |
|       | En chantant par humilité :             |     |
|       | Regina celi, lettare, etc.             |     |
|       | Explicit.                              |     |
|       | 1                                      |     |



ΧI

# **MIRACLE**

DE

UN MARCHANT ET UN LARRON

# PERSONNAGES

~~~~

LE MARCHANT
L'ONCLE
LE LARRON
POLET
NOSTRE DAME
GABRIEL
MICHIEL
LE VALLET DU LARRON
TIERS ANGE
L'ERMITE

Jerusalem potestas mea. Ecclesiastici xxiiiiº. 108 a Ces paroles proposées en latin veulent ainsi dire en françoys:

> En la cité saintifiée Samblablement sui reposée Et en Jerusalem assise Et la en grant puissance mise.

Et ces paroles peut dire la glorieuse Marie pour qui honneur et reverence nous sommes cy assemblez principaument. Car ainsi que par sa conmiseracion en ce monde elle surmonta toutes creatures mortelles, aussi en sa benoite assumpcion, quant elle fu portée ou ciel, elle surmonta touz les anges. Et pour ce elle met cy deux choses, c'est assavoir prerogative de beneurté et plenitude de poesté. Elle est sur touz en gloire assise et eslevée, et pour ce dit elle : In civitate sanctificata similiter requievi. Elle est aussi par sus touz en puissance devant mise et ordenée: Et in Jerusalem potestas mea. Quant au premier est noté qu'elle appelle ce souverain pais des cieulx cité saintifiée pour trois choses. Autant vault saint conme net, conme ferme, conme sanz terre. Pour ces trois choses est dit paradis saint, car il est net de toute ordure et sanz nulle inquinacion; il est ferme et estable, car il n'a nulle mutacion; il est sanz terre, car la n'a chose qui encline a terre, ny aux biens

terriens de ce monde. Et pour ce que la n'a ne deffault, ne diminucion, ne mutacion, pour ce la vierge benoite en ce lieu la reposa en son glorieux trespassement, lequel trespas ne li fu pas mort, mais repos, et que son trespas-108 b sement on doye appeller repos; je le preuve ainsi. Se des autres ça jus on dit en leur trespassement qu'ils reposent tant pour le terminement de leur paine et de leur labour, selon ce qu'il est dit, Apocalipsis ixº: Amodo jam dicit spiritus, etc., tant pour ce que lors conmencent il a avoir souverain repos, c'est qu'il sont mis en gloire et la sont repeuz de la fruicion divine, et tant aussi pour la legiére et souéve mort que aucune foiz ont aucuns eu, moult plus et par plus forte raison le trespassement de ceste glorieuse vierge, royne du monde, de laquelle le benoist Jhesus son filz, seconde personne de la trenité, prist l'ame du corps en si grant soueveté, doit bien estre dit repos, si conme il nous est signiffié, Genesis septimo: Multiplicate sunt aque scilicet celestes, etc. Il dit que les yaues du ciel se multipliérent et eslevérent l'arche. Par les yaues du ciel je entens la belle compagnie des anges de paradis qui eslevérent l'arche, ce fu et l'ame et le corps de la vierge benoite, jusques a la destre de Dieu, la fu mis en souverain et pardurable repos. Et la li fu acompli ce qui est escript, Ecclesiastici xxiiiiº: In omnibus requiem quesivi, j'ay, dit elle, quis en toutes choses repos. Mais considére ce qui est oultre adjousté pour demonstrer la singulière beneurté de ce repos, Requievi similiter, elle dit: J'ay reposé semblablement, c'est a dire si conme mon filz le benoit Jhesus reposa en mon tabernacle singuliérement, et je aussi en son tabernacle ay reposé et repose semblablement. Dont nous pouons 108c icy noter une treble similitude ou semblance estre entre eulx, une si est quant a glorieux aornement, car saint Jehan dit en s'apocalipse qu'il vit une semme affublée du soleil. Ce n'est autre chose mais que le corps de la vierge glorifié aussi conme fu son filz a son ascension.

Dont David dit : Astitit regina a dextris tuis, etc., sire, la roine, c'est la vierge Marie, a esté a ta destre en vesteure d'or, c'est en corps glorifié. L'autre similitude si est quant au lieu, car aussi com le benoit Jhesus monta jusques a la destre Dieu le pére ou plus hault des cieulx, aussi la glorieuse vierge monta jusques a ce lieu dont nous chantons de elle : Maria virgo assumpta est ad ethereum thalamum. Et elle dit ce que dit David : Transibo in locum tabernaculi admirabilis usque ad domum Dei, je passeray par un tabernacle merveilleux jusques a la maison de Dieu. Et met icy futur pour preterit. La tierce similitude est quant a ce qu'elle fu assise ou throsne royal, figure de ce ou second livre des Roys ou il dit que le throsne de la mére Salemon fu mis delez le throsne de son filz. Et ainsi appert conment ceste vierge benoite touz les anges et les sains elle a surmonté en gloire, mais ce ne souffist pas se elle n'eust plaine puissance et poosté en la court des cieulx. Et pour ce s'ensuit en nostre thieume : Et in Jerusalem potestas mea.

> Et en Jerusalem assise Et en la grant puissance mise

pour trois choses, pour conme dame conmander, pour de l'ennemy delivrer, pour quanque elle veult au roy de paradis demander empetrer. Donques nous touz cour-108d rons a devotement servir ceste dame pour nous de noz meffaiz appaier, pour nous des paines d'enfer delivrer et pour noz peticions exaussier. Car elle est celle a qui Diex ne veult chose que elle demande refuser. Et Dieu la nous doint si servir et loer qu'en la fin en puissons avoir la gloire des cieulx pour loier. Amen.

10

15

20

Cy conmence un miracle de Nostre Dame, conment elle garanti de mort un marchant, qui lonc temps l'avoit servie de chapiaux, d'un larron qui l'espioit et conment elle s'aparu au larron et au marchant et puis devint le larron hermite.

> LE MARCHANT 109 a oulce vierge, moult lone temps a Que diligenment monstré m'a Et prouvé par raison mon pére, A qui Dieu vray ami appére, Que pour le sauvement de s'ame On vous doit servir, doulce dame, Sur touz les sains de paradis. Ce memoire ay eu touz dis. Or ne say je, dame des cielx, Que faire qui vous plaise miex. De clergie ne sçay je rien; Un homme sui de rude engien, Si ne vous say, dame, prier Et pour ce me vueil octrier, Dame, a vous servir de chapiaux, Chascun samedi, touz nouviaux, Et plus souvent, s'il chiet a point, Et les feray tout en tel point Com puis un po de temps fait ay; Et maintenant un en feray

De roses, que de bon courage

109 b

| ON MARCHANI EI ON LARRON            | 9.   |
|-------------------------------------|------|
| Presenteray a vostre ymage,         |      |
| Mais que fait soit.                 |      |
| L'oncle                             |      |
| Biaux niepz, es tu la? Diex y soit. |      |
| Conment te va?                      | 25   |
| LE MARCHANT                         |      |
| Biaux oncles, bien veigniez. Or ça, |      |
| Qui vous maine maintenant? dites:   |      |
| Pieça que vous ne me venistes       |      |
| Ceens veoir.                        |      |
| L'oncle                             |      |
| En nom Dieu, biaux niez, tu diz voi | r 30 |
| Pour ce que tu ne veulz entendre    |      |
| Aucune marchandise apprendre.       |      |
| Tu ne scez que faire chapiaux;      |      |
| Et tant com tu es jouvenciaux       |      |
| En marchandise aler deusses         | 3    |
| Par quoy monteplier peusses         |      |
| Et acquerre avoir et amis.          |      |
| Pour Dieu, ou as tu ton cuer mis,   |      |
| Ne pour qui fais tu ce chappel?     |      |
| Ne sçay conment te vient a bel      | 40   |
| Tel trufferie.                      |      |
| LE MARCHANT                         |      |
| Oncles, ne vous mentiray mie.       |      |
| Je le fas pour si bonne dame        |      |
| Qu'il me semble, se Diex ait m'ame, |      |
| Que ne puis faire plus noble euvre, | 4    |
| Ne qui plus mon cuer en joie euvre  | •    |
| Par verité.                         |      |
| L'oncle                             |      |
| Qui est elle? or m'en soit compté   |      |
| Le voir, biau sire.                 |      |
| LE MARCHANT                         |      |
| Oncle, je le vous puis bien dire.   | 5    |
| C'est pour celle qui fille et mére  |      |
|                                     |      |

60

65

70

75

80

85

109 C

Fu de son fil et de son pére, La royne de paradis, Qui ses servans garde touz dis; Si le donrray son doulx ymage. Sire, est ce ore en mauvais usage Que je m'emploie?

L'ONCLE

Biau niepz, dire ne l'oseroie, Car nul ne tent a lui servir Ou'elle ne vueille desservir. Mais ainsi ne peuz tu pas estre. Il te fault a marchander mettre, Et tu scés que quant tu seras Hors du pais, tu ne pourras Faire ce que tu as empris, Prenons que ce fust ton grant pris: Pour quoy? on n'a pas touzjours roses Ne fleurs, biau niez, car se sont choses Qui n'ont en l'an qu'une saison, Si que parmy ceste raison, Se tu me croiz, plus n'en feras, Mais de marchander penseras,

LE MARCHANT

Biaux oncles, quant c'est voz assens, Voulentiers m'en aviseray Et briefment vous en respondray. Mais puis que cestui parfait ay, A l'image le porteray De celle qui mére est de grace Tout maintenant sanz plus d'espace. Biaux oncle, alez, a Dieu alez, Et ja ci endroit revenez, Et sur ce que vous m'avez dit Ma voulenté sanz contredit

Vous desclorray.

Si feras sens.

95

100

105

110

#### L'ONCLE

A Dieu, biau niez, je revenray Ja ci a toy.

LE MARCHANT

Royne des cieulx, mére au roy, Qui de niant tout compassa, En qui cuer la douleur passa Que Jhesus, ton chier filz, souffri, Ouant a morir en croiz s'offri. A toy me complain et lamente. J'ay ja mis, un grant temps, m'entente. Dame, a tov servir de chapiaux, De roses, de fleurs, faiz nouviaux; Et encore cestui t'aport, Vierge, de grace rive et port. Regarde moy, dame, en pitié, Si que ne perde t'amistié; Car je voy qu'il me fault laissier Cestui servise et moy plaissier Et devenir marchant ou monde. Ha! dame ou toute grace habonde,

109 d

Et devenir marchant ou monde.
Ha! dame ou toute grace habonde,
Autrement ne puis avoir paiz
A mes amis, se ne les laiz.
Mais puis qu'il fault que je les laisse
A faire, je te fas promesse
Que chascun jour de cuer entier,
Dame, je dirai ton sautier
Ou il a cent avemaries
Et cinquante, afin que n'oblies
Moy, qui oblier ne te doy.
Dame, souviengne toy de moy;
Ottroie a moy, qui petit vail,
Grace que parmy le travail
De ce monde en la fin je puisse

115

Repos parfait.

Venir en ta gloire, ou je truisse

T 35

145

| т | , |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L |   | ∩ | N | C | Г | F |
|   |   |   |   |   |   |   |

J'ay ci assez lonc sejour fait.

Mon nepveu vueil aler veoir

Et si saray s'il a voloir

De mon conseil croire et tenir.

Egar! je le voy la venir;

De hors il entre en sa maison.

A li vois sanz arrestoison.

Biau niés, Diex ist, je sui venuz Vous veoir, car j'y sui tenuz Par convenant.

LE MARCHANT

oncle, bien soiez vous venant. Qu'est ce? quel chiére?

L'oncle

Mon nepveu, bonne, non pas chiére.
Savoir vien que faire vouldras,
Ne que tu me responderas
Sur ce que te dis huy matin.
Tu scez je t'aime de cuer fin
Et c'est de raison, car ton pére
Et moy sommes deux germain frére;
Pour ce vouldroie adès veillier

De ton preu faire conseillier;
Si que, biau niez, de ton avis
Me fais ci endroit le devis
Sanz plus d'eslongne.

IIO a

LE MARCHANT

Par la mére Dieu de Boulongne, Biaux oncles, ce n'est pas m'entente Qu'a voz grez faire ne m'assente Et ce que me conseillerez. Dont, s'il vous plaist, vous me direz

IIO

| Que je feray, car ouvrer vueil      |      |
|-------------------------------------|------|
| Du tout a vostre bon conseil,       | 150  |
| Sanz autre prendre.                 |      |
| L'oncle                             |      |
| Je vueil que tu voises aprendre     |      |
| A marchander par le pais,           |      |
| Et ne soiez pas esbahis             |      |
| De riens que voies.                 | 155  |
| LE MARCHANT                         |      |
| Les chemins ne sçay ne les voies,   |      |
| N'en quel pais fait bon aler.       |      |
| S'aroie bien, a brief parler,       |      |
| Mestier, oncle, d'un compagnon      |      |
| Ou d'un vallet loyal et bon         | 1 бо |
| Avecques moy.                       |      |
| L'oncle                             |      |
| Biau niez, par la foy que vous doy, |      |
| Je vous pense a baillier Polet,     |      |
| Qui est bon et seur varlet,         |      |
| Et si est marchant assez sage,      | 165  |
| Et si scet parler maint langage.    |      |
| Vous souffist il?                   |      |
| Le marchant                         |      |
| S'il me souffist? certes oil.       | ,    |
| Autre ne quier.                     |      |
| L'oncle                             |      |
| Pensez de vous appareillier,        | 170  |
| Et Polet envoier vous vois;         |      |
| Et les chevaulx et le harnois       |      |
| A la chappeile s'en iront,          |      |
| Chiez Jaquet; la vous attendront:   |      |
| Est ce bien dit?                    | 175  |
| LE MARCHANT                         |      |
| Oil, oncles, se Dieu m'aist.        |      |
| b Alez ja; si tost ne venra         |      |
| Que ci tout prest me trouvera:      |      |
| Faites bonne erre                   |      |

205

#### LE LARRON

180 Et qu'est ce ci? sanglante terre! Il a ja près d'un moys entier Que je ne poi gangnier denier, Ne ne passa que je sceusse A qui denier tolir peusse. 185 Seray je touzjours si meschant? Le poitron Dieu! s'il vient marchant, Escuier, moine d'abbaie, Ne clerc, ne m'eschaperont mie Que n'aie ce qu'il porteront Ou j'y morray ou il morront. 190 En ce destour me bouteray Et les passans espieray Tant qu'aucun maleureux venra Qui touz mes despens paiera

D'un mois et plus.

### L'oncle

Polet, sanz ci sejourner plus, Avec mon neveu t'en iras Et droit a Bruges le menras En marchandise.

#### LE VALLET

Mon seigneur, l'estat et la guise De toute Flandres trop bien sçay Maintes foiz en ay fait l'essay,

Vous le savez.

#### L'ONCLE

Polet, amis, voir dit avez;
Et pour ce qu'en lieu ou il aille
N'ait deffault de rien qui li faille,
Vous envoie je avec li.
Or le me gardez, je vous pri,

TIOC

Com mon enfant.

POLET

Mon seigneur, je vous convenant Du garder feray mon pouoir. Et quant nous ferez vous mouvoir 210

Pour y aler?

L'ONCLE

Tout maintenant, a brief parler. Delivre toy; si en alons. A son hostel le trouverons,

215

Ou il t'atent.

POLET

Sire, tout prest sui; alons ment, Puis qu'ainsi est.

L'ONCLE

Biaux niez, qu'est ce la? Es tu prest?
Vezci Polet que je t'amaine.
Il ne fault fors chascun se paine
De cheminer.

220

225

230

LE MARCHANT

Oncle, bien m'en vouldray pener, Car tout prest sui.

POLET

Alons men. Diex nous gart d'annuy En ce voiage.

L'ONCLE

Diex vous doint propos et courage De vous garder de tout contraire Et telle marchandise faire

Que bien vous viengne.

LE MARCHANT

Amen, biaux oncle, et Dieu vous tiengne En santé par son doulx voloir, Qu'a joie vous puissons veoir

Au retourner, 235

255

260

POLET

Il se feroit bon atourner De savoir ou nous boire irons, Car je say bien miex en irons S'avons beu.

LE MARCHANT

Polet amis, or soit sceu, 240 Je t'em pri; scez tu que feras? Un petit devant t'en iras Et je tantost te suiveray, Car un po de chose a dire ay 245

Qu'a jeun vueil dire.

110 d

POLET De par Dieu, je vois devant, sire; Delivrez vous.

LE MARCHANT Voulentiers, Polet, ami doulx. Faites que je truisse tout prest : De dire seray plus aspret Ou'une autre foiz.

LE LARRON Je ne sçay se c'est un bourgois Ou un clerc que voy la aler; Mais il ne me peut eschaper, Puis que je le voy sus ma marche. Egar! il ne va ne ne marche, Ains est touz quoyz. Que veult il faire? Je vueil regarder son affaire De ci endroit.

LE MARCHANT Royne des cieulx et de droit Dame, devotement te proy Que tu aies mercy de moy Et me pardonnes mon meffait

Par vous en gloire haultaine

A tant de beninité Qu'il voit la divinité,

XI

IIIa

300

305

320

III: b

Vierge, estoille tresmontaine, Nommée par dinité Chambre de la trinité.

LE LARRON
Or di j'en verité certaine
C'onques mais de dame n'oy
Parler, dont j'ay cuer esbahy,
Qui tant biauté en elle eust
Ne qui maintenir se sceust
En atour si tresrichement
Ne qui eust contenement
N'avoir peust si noble en soy,
Com celle dame que la voy.
Il savoit bien qu'il se faisoit
Oui tel dame ileuc attendoit.

Qui tel dame ileuc attendoit.

Diex, conme elle est blanche et vermeille!

Sa biauté mon cuer esmerveille.

Encor point ne m'esmouveray,

Encor point ne m'esmouveray,
Mais qu'il feront regarderay,
Combien que longuement s'envoisent.
Mais certes ainçois qu'ilz s'en voisent,
Je saray qui elle sera

315 Et feray qu'elle m'amera Qu mal pour eulz.

Nostre Dame
My ange, or m'entendez vous deux.
Ce gent chappel ici donrray
A mon ami pour qui fait l'ay.
Car si bien et bel m'a servi
Qu'il a bien avoir desservi.
Mais par tel maniére l'ara
En son chief que rien n'en sara,
S'autre ne li fait assavoir.

325 C'est fait; or nous fault esmouvoir

D'aler nous ent.

MICHIEL

Dame, a vostre conmandement.

Or en alons.

GABRIEL

Voire, Michiel, mais pardisons

Nostre rondel.

330

335

340

345

350

MICHIEL

Si ferons nous et bien et bel. Prenons ensemble et a voiz plaine.

RONDEL

Par vous en gloire hautaine

A tant de benignité

Qu'il voit la divinité, Vierge, estoille tresmontaine,

Nommée par dinité

Chambre de la trinité.

LE LARRON

Trop lonc temps ay ici esté. Diex! qu'est la belle devenue

Que j'ay ci grant piéce veue? Elle s'en va, ne sçay conment.

Mais je l'aray certainement. Car autrement estre ne peut.

Sa, maistre, morir vous estuet

Ou la dame me renderez, Dont ci endroit eu avez

Si voz solaz.

LE MARCHANT

Quelle dame, doulx sire? helaz! Vous me dites blame, par foy,

Car il n'ot huy femme avec m o y.

111 c Laissiez m'aler.

360

375

38o

LE LARRON

Autrement vous feray parler, Foy que doy sainte Katherine.

Avant! mettez m'en en saisine Tantost et sanz faire delay, Ou la teste vous copperay,

Foy que doy m'ame.

LE MARCHANT

Ha! sire, pour la doulce dame, Ne me mettez tel blame sus. Car, si m'aist le roy Jhesus, De celle dame que vous dites Qu'avec moy ci endroit veistes

Ne sçay je rien.

LE LARRON

En nom Dieu, et je le say bien,
Jamais de ci ne partiras
Tant que livrée la nı'aras.
Enseigne la moy; qui est elle?
Onques mais je ne vi si belle.
Le celer riens ne te vauldra,
Car ci morir te convendra

Ou je l'aray.

LE MARCHANT
Ha! doulce vierge, que feray?
Mort sui, se ne me secourez.
Sire, pour Dieu, se vous querez
Achoison pour du mien avoir,
Prenez ent?a vostre voloir.
Ne m'achoisonnez autrement,
Mais que m'en voise seulement
Sauve ma vie.

LE LARRON
Ainsi ne m'eschapperas mie,

Car pour ton avoir vraiement T'espiay je premiérement.

| XI    | UN MARCHANT ET UN LARRON              | 107 |
|-------|---------------------------------------|-----|
|       | Or ne me chaut de ton avoir,          |     |
|       | Mais je vueil celle dame avoir,       | 385 |
|       | Qui tant belle est, que j'ay veu.     |     |
|       | Le cuer ay pour li deceu,             |     |
| III d | Si que je ne sçay contenance.         |     |
|       | De la faire venir t'avance            |     |
|       | Ou tu morras de mort cruelle.         | 390 |
|       | Je vueil que le chief m'enchapelle    |     |
|       | Conme a fait toy.                     |     |
|       | LE MARCHANT                           |     |
|       | Ai je chapel?                         |     |
|       | LE LARRON                             |     |
|       | Oil, par foy.                         |     |
|       | Taste en ta teste.                    | 9   |
|       | Le marchant                           |     |
|       | Certes, c'est voir, gent et honneste. | 395 |
|       | Ha! doulce vierge glorieuse,          | 9   |
|       | Conme tu es vraie amoureuse           |     |
|       | Et loyaux sanz goute d'amer!          |     |
|       | Sire, bien vous devez amer            |     |
|       | Et conforter et esjoir,               | 400 |
|       | Et je de moy plaindre et hair         |     |
|       | Ay bien raison.                       |     |
|       | Le larron                             |     |
|       | Biau sire, et pour quelle achoison?   |     |
|       | Or soit sceu.                         |     |
|       | LE MARCHANT                           |     |
|       | Sire, celle qu'avez veu               | 405 |
|       | Est des cieulx la joie et la gloire,  | ·   |
|       | Qui vierge enfanta la victoire        |     |
|       | De la redempcion humaine.             |     |
|       | Pour ç'avoir devez joie plaine,       |     |
|       | Quant esté vous a si benigne          | 410 |
|       | Que d'elle veoir estes digne,         |     |
|       | Et je pecheur si malostru             |     |
|       | Que je ne l'ay mie veu                |     |
|       |                                       |     |

430

II2 a

# Pour mon pechié.

LE LARRON

Tu aras tantost bien preschié,
Se tu me puez ci faire entendre
Que tel dame daignast descendre
Des cieulx pour soy monstrer a moy.
Je ne fis onques bien, par foy,
Fors que desrober et murdrir.

Fors que desrober et murdrir.

Quel cause l'aroit fait venir

Ici aval?

LE MARCHANT

Ha! mon treschier ami loyal, Je le vous diray a court plait Et le mistére, s'il vous plaist, De ce chapel qu'il signiffie,

Et pour quoy la vierge Marie Le m'a donné.

LE LARRON

Par amour, or m'en soit compté Ici le voir.

LE MARCHANT

Voulentiers. Jadis quant avoir Poi quatorze ans ou environ, J'oy en moy ceste opinion Que la mére Dieu serviroie

De chapiaux que je li feroie;
Et ainsi com je le pensay
Le fis long temps, puis les laissay
A faire et tout par le conseil
De mes amis, dont je me dueil,

Quant il convint que les laissasse
A faire et que je marchandasse
Et alasse par le pais.
Et pour ç'a la vierge promis
Que chascun jour, de cuer entier,

445 Recorderoie son sautier.

112 b

Ainsi l'ay depuis maintenu Jusqu'au jour d'ui, qu'est advenu Qu'au matin dire ne le poy. Pour ce me mis en ce recoy Et le disoie vraiement 450 En celle heure et en ce moment Que la vierge venir veistes, Qui ce chapel, si com vous dites Et com voir est, me mist ou chief, Dont j'ay le cuer a grant meschief, 455 Quant ne la vi. LE LARRON Halas! et j'ay touzjours vesqui En pechié et sanz nul bien faire. Conment lui a il peu plaire Moy regarder? 460 LE MARCHANT Ce qu'elle vieult chascun garder Et attraire a la Dieu accorde, Tant est grant sa misericorde Et sa pitié. LE LARRON Ha! vierge plaine d'amistié, 465 En qui li saint se glorifient Et en qui li pecheur se fient Et espérent remission, Qui as la dominacion Sur les vierges et sur les anges, 470 Qui puez conmander aux archanges, Qui es des apostres maistresse, Hé! doulce vierge, conment est ce Qu'a moy, qui onques bien ne fis, Ains ai tant courroucié ton filz. 475 Tu as monstré ta doulce face? Certes c'est bien droit que j'efface En moy toute inclinacion

112 C

De mal et qu'en l'entencion

De bien faire mon cuer avoie.

Sire, avant qu'aler vous en voie,

Vous requier pardon et mercy

De ce que je vous ay fait cy,

Et vous pri que priez pour moy,

Car par le bien de vous je voy

Que Diex a bien faire m'attrait.

Pour ce maintenant, sanz retrait,

Et a un saint hermitte iray
Moy confesser.

LE MARCHANT
Sire, Diex vous vueille adresser
A parvenir a tel sentier
Con pour vostre ame avez mestier
Et moy si face.

De vous le congié prenderay

LE LARRON

Amen, sire: Diex m'en doint grace,
Qui vous doint aussi bien aler.
Ne fineray a brief parler
Jusqu'a tant que trouvé l'aray.
Gourmis, va t'en; je ne seray
Plus ton maistre, n'en doubtes point.
Mettre me vueil en autre point

Mettre me vueil en autre point Et mes meurs changier et muer. Trop ai fait ma vie huer

En mal estat.

LE VALLET DU LARRON
Il a bele queue, le chat;
Il ne pourra mais de lait boire.
Vous ferez pis, par saint Magloire,
Que n'avez fait.

LE LARRON
Gourmis, non feray, se Dieu plaist,

Mais, pour Dieu, te pri que retraire

Te vueilles de mal et bien faire Des ores mais.

LE VARLET

Ainçoys feray pis qu'onques mais, Si m'aist le doulx roy celestre. Vallet ne seray plus, mais maistre; Alez a Dieu.

515

LE LARRON

Gourmis, ne le tiens mie a jeu : C'est acertes que dit le t'ay. Sire, a Dieu vous conmanderay Et a sa mére.

520

LE MARCHANT

Je vous conmans a Dieu le pére, Mon ami, qui vous doint s'amour. Doulce vierge, je vous aour Tant com je puis et vous graci De l'onneur que m'avez fait ci, Quant de mort m'avez respité, Oultre plus de vostre bonté, Qui me fait pour certain entendre Qu'il vous a pleu en gré prendre Et mes sautiers et mes chapiaux. Fontaine d'amour, cuer loyaux, Bien vous a charité meue, Quant des cieulx estes descendue

525

530

112 d

Sa jus aval pour moy donner Ce chappel et pour ramener A port de salut un larron, Qui onques ne fist se mal non, Et vous estes monstrée a li. Dame, ce m'a moult embeli Qu'il s'est de mal faire retrait

535

540

Qui l'a de grace repeu En tant conme il vous a veu.

Par vostre saint et doulx attrait,

Or vous pri, vierge debonnaire,
Qu'encore un don me vueilliez faire:
C'est, doulce vierge, que vous voie.
Si arez mon desir en joie
Tout acompli.

Nostre Dame
Or sus, my ange et mi ami.
Encore aler vueil une foiz
A mon ami qui en ce bois
La me regrète.

GABRIEL

Vostre volenté sera faite, Vierge honnorée.

MICHIEL

555 Ce sera mon, sanz demourée.

Mouvons devant.

Tiers ange Voire, et ce rondel en alant Chantons que naguères feistes.

RONDEL

Cuers humain, con plus te delites
En la dame des cieulx amer,
Plus fais euvres de grans merites.
Cuers humains, com plus te delites
Et plus par grace en Dieu habites,
Et plus as grace sanz amer,
Cuers humains, con plus te delites

565 Cuers humains, con plus te delites, En la dame des cieulx amer.

> Nostre Dame Mon ami, ton desir aquittes Et acomplis en moy veoir. Je sui celle, saches de voir, Qui t'ay hui de mort delivre

113 a

570 Qui t'ay hui de mort delivré Et qui t'ay ce chappel donné

En merite et en guerredon Du servise que m'as fait bon; En la fin trop plus noble aras. Or te diray que tu feras : 575 Celui que j'ay hui converti, Qui de toy ore se parti, Retournera ci tout en l'eure. Je te conmans que, sanz demeure, A cel ermite la le maines 580 Et de bien li diz et enseignes Ce qu'en saras. MICHIEL. Ha! tresdoulce vierge, conme as Voulenté preste d'acomplir Quanque te veulent requerir 585 Tes vraiz servans. NOSTRE DAME Fai ce que je ci te conmans, Mon ami; es cieulx m'en revois. Or tost, mi ange, c'est bien drois, Devant alez. 590 GABRIEL. Conmandez, dame, touz voz grez: Nous les ferons. MICHIEL Alons men et si pardisons Nostre chançon. TIERS ANGE Si ferons nous bien: c'est raison, 595 Puis que vous point n'i contredites.

#### RONDEL

Plus fais euvres de grans merites, Cuers humains, com plus te delites Et plus par grace en Dieu habites; Et plus as joie sanz amer,

630

113 b

Cuers humains, con plus te delites En la dame des cieulx amer.

LE LARRON Mére Dieu, bien se doit blamer Et hair creature humaine. 605 Qui ne mett a toy servir paine, Car c'est toute joie et soulaz Que ton service, vierge. Helaz! Qu'ay je fait tout le temps passé? Haro! las! ne qu'ai je pensé? Je sui aussi hors de mon droit 610 Chemin, car vezci un destroit Ou chemins faillent. Que feray? Arriére m'en retourneray, Tant que je viengne a droite sente. 615 Ha! vierge, qui veez m'entente, Deffendez moy de l'annemi Et mettez vostre grace en mi, Qui me face estre a vous plaisant.

Egar! le preudomme marchant,
620 Par qui sui converti, la voy.
Sire preudons, attendez moy
Un petitait.

LE MARCHANT
Qu'est-ce la, sire, avez ja fait?
Par qui estes vous destournez,
Qui si tost vous en retournez?
Je doubt que Sathan ne vous guète,
Qui bée a ce que vous remette
En son servage.

LE LARRON
Certes, je n'en ay pas courage;
Mais en pensant conme esperdu

Ay je mon droit chemin perdu; Pour ce retourne.

LE MARCHANT
N'en faites pour ce chiére mourne,
Car a un sire vous menray,
Saint hermite que je bien sçay.
J'ay puis tant de solaz eu
Que j'ai l'umble vierge veu,
Qui pour vous enseignié le m'a.
Alons men, mon ami, vezla

113 c

LE LARRON

J'en aour la vierge pucelle : A li vois sanz arrestoison.

Sa maisonceile.

Ha! biau pére, pour le Dieu nom, Vueilliez moy, s'il vous plaist, oir En confession, car desir

En ay trop grant.
L'ermite

Biau filz, j'en ay le cuer engrant. Vien avant; trai te près de moy. Qui t'amaine ci, dy le moy,

Ne qui es tu?

LE LARRON
Je sui le meschant maloustru
Desloyal qui ay conversé
En ce boys, maint jour a passé,
En larrecin, en roberie.
A maint homme ay tolu la vie,
Et si say bien a brief parler
Que moult avez oy parler
De moy, biau pére

De moy, biau pére.

L'ERMITE

Filz, pour Dieu, ne te desespére, Mais dy me voir qui t'a meu

113 d

Qu'a repentence es esmeu, Si com tu diz.

LE LARRON

La royne de paradis.
Vezci conment, sanz mentir point.

Con me veez en mon aguet.
Ce marchant la, qui preudomme est,
Vi venir, qui se destourna
Dedans ce bois, puis s'arresta
Et prioit de cuer nostre dame:

670 Et prioit de cuer nostre dame;
Tantost après vi une famme
Plus belle et de plus noble arroy
C'onques ne fu femme de roy.
Devant celui estant estoit;

Un chappel de roses faisoit,
Et les prenoit la dame doulce
De ce marchant dedanz la bouche,
Puis li assist dessus son chief.
Lors desving, pére, a grant meschief,

680 Car la dame si s'en ala.

Au marchant m'en ving tantost la ;

Si li dis que je l'occirroie

Se je celle dame n'avoie.

Elas! il ne l'ot pas veu,

Dont il se tint moult desceu.

Toutesfoiz alay tant entour
Qu'il me compta conment, maint jour,
La mére Dieu servi avoit
De gens chapiaux qu'il li faisoit

Et que pour moy a bien attraire
La doulce vierge debonnaire
Estoit illeucques descendue,
Si que puis que je l'ay veue

695 A li vueil tout estre rendu,

Car je me sant ja delivré Du Sathan, qui moult m'a livré Travail et paine. L'ERMITE Sire, la vierge souveraine En soit graciée et loée, 700 Et l'eure qu'elle s'est monstrée A vous puist estre beneoite. Creature est trop maleoite Qui ne la doubte. LE LARRON Voir est, sire, folz est sanz doubte 705 Cil qui d'elle amer se desdit. Pour ce vueil je, sanz contredit, Mon vivant avec vous manoir. Je ne vueil autre vie avoir. Sire, jamais que vous arez. 710 La fin feray que vous ferez. J'ay trop long temps ci folie: Li Sathan m'avoit bien lié, Orendroit m'en apperçoy bien. 715

114 a

Orendroit m'en apperçoy bien.
La vierge a rompu le lien
Dont il me tenoit en ses laz.
Je ne doy jamais estre las
De la vierge amer et servir,
Par quoy je puisse desservir
La grant grace qu'elle m'a fait.
Pour Dieu, que demeure, a court plait,

720

Sire, avec vous.

L'ERMITE

Certes, il me plaist, ami doulx.

Nous serons compaignons ensemble.

La doulce vierge, ce me semble,

Vous veult avoir a sa partie:

Ostez celle robe partie.

Il vous fault vestir autrement.

750

755

J'ay de burel un garnement, Qui fu jadis a un preudomme. 730 Il sera vostre, c'est la somme: Tout maintenant le vestirez; Mon compaignon en semblerez Miex estre a droit.

LE LARRON

Sire, je vueil en tout endroit 735 Faire quanque conmanderez. Mes armes aussi m'osterez, Car pour miex la vierge Marie Servir de cuer toute ma vie

Les mettray jus.

L'ERMITE

Aourez soit li doulx Jhesus De ce qu'a bien tourner vous voy. A Rochemador vous et moy Nous en yrons.

LE LARRON

Voire, et la vierge y prierons; 745 N'en doubtez pas.

LE MARCHANT

Seigneurs, sanz moy n'irez vous pas, Au mains pour tant que je vous voie; Et quant nous serons mis a voie, J'yray, mais qu'il ne vous ennoit, Dire a mon vallet qu'il s'en voit.

Puis retourneray tout en l'eure. Avec vous feray ma demeure Et en servant tout mon aage La mére Dieu de bon courage ;

N'en doubtez mie.

LE LARRON

Alons donc; la vierge Marie Nous soit chemin et vraie adresce. Mais pour noz cuers mettre en leesce, 114 b

760 Je lo qu'a haulte voiz chanton :

Ave, regina celorum.

Explicit.



## XII

## MIRACLE

DE

LA MARQUISE DE LA GAUDINE

### PERSONNAGES

Le marquis
La femme au marquis
Ernaut
Premier chevalier, messire Almaurry
La damoiselle
Le prescheur
L'oncle
Le dyable
Galot le nain
Second chevalier
Le bourrel
Nostre Dame
Gabriel
Michiel
Anthenor

GRIMAUT L'OSTE Cy conmence un miracle de Nostre Dame de la marquise de la Gaudine, qui par l'accusement de l'oncle de son mari, auquel son mari l'avoit conmise a garder, fu condampnée a ardoir, dont Anthenor par le conmandement de Nostre Dame s'en combati a l'oncle et le desconfit en champ.115 a

LE MARQUIS

Il m'esconvient, sanz plus attendre,
Aler en Pruce; car, pour voir,

5

10

Autrement en mon cuer avoir Ne peut aayse ne repos, Tant ay ce voyage en propos Et en memoire.

LA FEMME AU MARQUIS
Hé! sire, pour le roy de gloire,
Pruce est un pais moult lointain.
Qui aura la cure et le soing
De vo gent et de vostre terre?
Sire, pour Dieu, amez vous guerre
Tant a avoir?

Le MARQUIS M'amie, je vous diray voir :

40

S'estre y devoie mors ou pris,
Si yray je pour los et pris
Acquerre et honneur vraiement;
Et lairay le gouvernement
De ma terre et de vous aussi

115 b

A mon oncle; ainsi sanz soussi
Vous lairay, dame.

LA FEMME AU MARQUIS
Sire, de cuer pri nostre dame
Qu'amie vous soit et garant.
Mais je vous pri pour Dieu qu'avant,
Sire, que faciez ceste emprise,
Au mains que nous deux a l'eglise
Aillons vous a Dieu conmander
Et li sa grace demander;

Ce sera sens.

LE MARQUIS

Dame, a ce conseil bien m'assens.
Voulentiers a l'eglise iray.
Ernault, or m'alez sanz delay
Tantdis a mon oncle noncier
Que cy viengne sanz atargier;
Je le lui pry.

ERNAUT

Sire, voulentiers sanz detry.

J'y vois sanz faille.

LE MARQUIS Messire Almaurry de la Paille,

Sa compaignie me tenez. Dame, après nous vous en venez;

Je vois devant.

Premier chevalier
Mon seigneur, je voy la estant
Un frére qui pas ne verseille,
Ains m'est advis qu'il s'appareille

115 C

Pour preeschier. 45 LA FEMME AU MARQUIS Or vous pri je, mon seigneur chier, Qu'il vous plaise que nous l'oions, Car aussi bonne euvre ferons Com d'oir messe. LE MAROUIS Donc, dame, ains qu'il y ait plus presse, 50 Cy m'asserray. LA MARQUISE Et j'autel ci endroit feray. Seez yous cy hault. PREMIER CHEVALIER Or ça, damoiselle, il vous fault Aussi seoir. 55 LA DAMOISELLE Ca me serray pour le veoir En my le vis. LE PRESCHEUR Entre deux est fait un sermon qui se fenist in secula seculorum. LE MARQUIS Dame, j'ay oy un sermon Bon et bien fait. LA MARQUISE Sire, on ne peut miex par souhait. 60 La vierge par son doulx plaisir Le nous doint si bien retenir Qu'a no preu soit. LE MARQUIS Alons nous ent de ci endroit, Messire Almaurry, je vous pri. 65 Je n'y vueil plus faire detry, Car temps en est.

> PREMIER CHEVALIER Mon chier seigneur, je sui tout prest De voz grez faire.

80

85

90

95

115 d

La marouise

Pensons de nous a l'ostel traire, 70 Damoiselle, après mon seigneur; Ce ne seroit pas nostre honneur Ce n'y estions.

> LA DAMOISELLE Dame, c'est voir ; or en alons Donques bonne erre.

> > ERNAULT

Le dieu du ciel et de la terre, Mon seigneur, vous doint paix et joie. Vostre nepveu a vous m'envoye Qui marquis est de la Gaudine, Et vous prie par amour fine Qu'a li veigniez.

L'ONCLE

Vous estes moult bien enseigniez. Sus! levez vous, amis Arnault; De cuer iray joiant et bault. Ca alons ment nous deux ensemble. Je le voy la, si com me semble : Nous sommes venuz bien a point. Qu'est ce la, biaux niez? en quel point,

Qui me mandez?

LE MARQUIS

Biaux oncles, moult bien demandez Et voulentiers le vous diray. En Pruce vueil aler, pour vray, Mettre aux aventures mon corps. Je sui jounes et assez fors Et riche homme, la Dieu mercy. Je ne sers de nulle rien cy, Et la je apprendray la guerre;

Si que pour gouverner ma terre,

XII

Mon chier seigneur loyal, le roy De paradis qui es cieulx maint A honneur vostre corps ramaint

> Et a grant joie. L'ONCLE

Biaux niez, il fault que vous convoie; Si fera messire Almaurry Et Ernault aussi que vezcy.

125

Il appartient.

LE MARQUIS Or soit donc, puis qu'il esconvient; Esmouvons nous.

145

155

LA MARQUISE

A Dieu, a Dieu, mon seigneur doulx!

Mon ami, lasse! je ne say
Se jamais je vous reverray.

La tresdoulce vierge Marie
Vueille estre en vostre compagnie,

Car ceste compagnie voir

Me fait au cuer grant dueil avoir:

Me fait au cuer grant dueil avoir; Je n'en puis mais.

LA DAMOISELLE

E! dame, souffrez vous huy mais. Est ce bien fait d'ainsi plourer? Vous vous ferez des gens moquer De tel dueil faire.

La MARQUISE
Ha! chiére amie debonnaire,
Mon solaz pers et m'amistié,
Si que se j'ay de li pitié,

C'est bien raison.

Le MARQUIS
Biaux oncles, il est mais saison
De retourner. Alez a Dieu;
Gardez bien ma femme et mon lieu.
Ernaut, avecques moy venez,
Mais vous vous en retournerez.

116 b

150 Mais vous vous en retournerez, Sire Almaurry.

PREMIER CHEVALIER

Chier sire, pas ne vous desdy; Je feray vostre voulenté. Dieux a honneur et a santé

Vous ramaint, sire.

Ernault

Amen chiet bien icy a dire.

A Dieu trestouz!

L'ONCLE

A Dieu, Ernault, a Dieu, niez doulx!

|      | Messire Almaurry, retournons. Belle niéce, nous revenons Pour vous compagnier et garder Et les besongnes regarder        | ı 60 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | Qui sont a faire.  La marquise                                                                                           |      |
|      | Faites ent, oncle debonnaire, Tout vostre vueil. L'ONCLE                                                                 | 165  |
|      | Niepce, bien dites; pour ce vueil<br>Les registres aler veoir,                                                           |      |
|      | Et sur ce pourray pourveoir A voz besongnes.  La marquise                                                                |      |
|      | Damoiselle, sanz plus d'eslongnes<br>Querir, venez avecques moy<br>En nostre eglise ou j'ay, par foy,<br>Un poy affaire. | 170  |
|      | La damoiselle                                                                                                            |      |
|      | Treschiére dame debonnaire, Vez me cy preste, a brief parler, En quel lieu qu'il vous plaise aler De vous suivir.        | 175  |
|      | La marquise Je vois la vierge requerir, Damoiselle, pour mon seigneur,                                                   |      |
| 16 c | Que Dieu le ramaint a honneur.<br>Tenez vous cy, ne vous soit paine.                                                     | 180  |
|      | Vierge royal, puis et fontaine<br>De pitié, d'amour et de grace,<br>Dame, confortez ceste lasse                          |      |
|      | Qui de cuer devost vous appelle. Glorieuse vierge pucelle, Donnez moy tel priére faire, Vierge, qui a vous puisse plaire | 185  |
|      | gu, qui a rous paisse plane                                                                                              |      |

LA MARQUISE DE LA GAUDINE 129

XII

Et a la sainte trinité, Troys personnes en unité, 190 Pére, filz et saint esperit, Et priez au doulx Jhesu Crist Qu'a mon seigneur vueille estre aidant Si que le voie reparrant 195 Sain et sauf arriére en ce lieu. Et si vous requier, mére Dieu, Que me gardez de l'anemi; Et touz les jours venray icy Vous deprier, haulte royne, Dame des archanges tresdigne; 200 Vueilliez a ma priére entendre, Car je doubte moult de mesprendre Vers vostre enfant.

Haro! que j'ay le cuer dolant
Et aray se tant ne puis faire
Que je puisse a ma part attraire
La femme au marquis qui s'en va
Oultre mer: il li mecherra
Se j'onques puis ains qu'il retourne;
Mes elle a desja passé bourne
Et est auques hors de mes laz.
Mais ainsi n'eschappera pas;
Combien que Marion la rouce,
Qui tout adès nous est rebource,
Serve de cuer a son pouoir:

LE DYABLE

LA MARQUISE
Vierge royal, fontaine et puis
De doulceur, de misericorde,
De mon doulx seigneur vous recorde,

Je li feray meschief avoir Se j'onques puis.

116 d

205

210

Glorieuse vierge Marie.
Gardez que son cuer ne varie
Le faulx Sathenaz deputaire
Et m'ottroiez tel chose faire
Que nostre sauvement y soit.
Je croy, damoiselle, qu'il soit
Temps de raler en no manoir,
Car il est, je le croy de voir,
Bien hault diner.

225

LA DAMOISELLE
Ma dame, sanz plus sejourner,
Mouvez et je vous suiveray,
Et si vueilliez tenir de vray
Que j'ay grant fain.

230

LE DYABLE Haro! que j'ay le ventre plain De dueil et de sanglante rage Quant je ne puis en mon servage Mettre la femme du marquis! Elle a le cuer trop fort espris De requerir la mére Dieu. Mais je li pance d'un tel jeu A jouer qui fort li nuira: Se je puis, son oncle gerra La nuit qui vient avecques elle; Et s'il avient qu'elle soit telle Qu'elle s'en garde, tant feray Qu'a son oncle en teste mettray Qu'il pensera de la trahir, Par quoy il la face morir. C'est bien a point; je le voy la Ou devers sa niéce s'en va. Je me vois bouter dedanz li;

De moy ne peut estre parti N'aler arrière. 235

240

245

260

265

L'ONCLE

Qu'est ce la, belle niéce chiére?
Est il bien temps de retourner?
J'ay puis fait pour vous attourner
Mainte besongne.

117 a

LA MARQUISE

Par la mére Dieu de Boulongne, Tant veez vous miex qu'est a faire; Et se riens veez a refaire,

Pour Dieu soit fait.

L'ONCLE

Dieu mercy, rien n'y a meffait Que je sache. Que feray je, Belle niéce? Me serray je

Decoste vous?

La marquise

Oil, s'il vous plaist, oncle doulx, Je vous em proy.

L'ONCLE

Voulentiers: certes je vous voy Moult voulentiers, n'en doubtez mie, Conme celle qui est m'amie

Sus autre toute.

La marquise

Vostre amie sui je, sanz doubte, Et par nature et par lignage, Quant seigneur m'est par mariage

Vostre nepveu.

L'ONCLE

Niéce, je vous promet et veu, Soit que j'en soie ou non repris, De vostre amour sui cy espris Que je ne scé qu'en doye faire, N'envers vous ne m'en puis plus taire Bien cuit mourir s'il n'est ainsy

275

280

Que vous aiez de moy mercy Et que de vous soie privez, Et je vous pri ne m'estrivez Point du contraire. 285 La marouise Oncle, bien vous peussiez taire De moy parler de tel langage. Ou avez vous pris ce courage? Dya! se je vouloie ce faire, 117 b Si m'en devriez vous retraire. 290 Je croy, par foy, que m'essaiez. Mais, oncle, ne vous esmaiez: Ja, se Dieu plaist, tel deshonneur Ne feray envers mon seigneur; Et ne m'en parlez plus, pour Dieu, 295 Car je ne pourroie estre en lieu. Ou vous fussiez. L'ONCLE Certes, niepce, se sceussiez Conment de vostre amour forment Sui surpris, je croy qu'autrement 300 Respondissiez. LA MARQUISE Certes, vous ne me pourriez Monstrer que ce soit cy amour, Mais grant honte et grant deshonnour, Au mains a moy, je vous dy voir; 305 Et pour ce vous fas je savoir, Prenons que je voulsisse amer, Ne se pourroit mon cuer donner A ce que m'amour eussiez Ne que ja de moy joissiez; 310 Nanil, sanz faille.

L'ONCLE

Dame, je n'en puis mais ; or aille Ainsi conme il pourra aler.

Jamais ne vous en quier parler, 315 Ençois men vois, pour l'oublier, En voz besongnes emploier En quelque lieu.

> La Marquise C'est bien dit; alez, de par Dieu, Ou vous vouldrez.

#### L'ONCLE

Las! je sui malement navrez,
Car j'ains, dont moult me puis blasmer,
Celle qui ne me veult amer,
Ainçois asprement me refuse,
Dont j'ay la pensée confuse.

117 C

Mais chiérement li venderay,
Car si grant honte li feray
Que ne le pourra amender.
Galot, je te vueil demander
En secré, ne m'encuse pas,

330 Se pour m'amour faire vouldras Ce que diray.

GALOT LE NAIN Sire, conmandez: je feray, Se fait peut estre.

## L'ONCLE

Il te fault ja assez tost mettre
En la chambre de la marquise.
Sez tu conment? en telle guise
Que nulx ne sache que la soiez;
Et après ce, mais que tu voies
Qu'elle soit endormie bien,
Delez elle en son lit te tien

Jusques a tant que la venray
Et d'emprès li te leveray;
Car j'ay mis et gagié de fait
Qu'aussi com j'ay dit sera fait

| XII   | LA MARQUISE DE LA GAUDINE         | 135 |
|-------|-----------------------------------|-----|
|       | Sanz riens remaindre.             | 345 |
|       | GALOT                             | ·   |
|       | Sire, je doy doubter et craindre  |     |
|       | Que ne s'en courrouce ma dame,    |     |
|       | Car en tout le monde n'a fame     |     |
|       | A qui je soie tant tenuz;         |     |
|       | Et s'elle se courrouce, nulz      | 35o |
|       | Ne me fera vers li ma pais:       |     |
|       | Ainsi sa grace a touzjours mais   |     |
|       | Aray perdu.                       |     |
|       | L'oncle                           |     |
|       | Galot, n'aiez cuer esperdu; •     |     |
|       | De ce pren je sur moy la charge.  | 355 |
|       | Je te seray escu et targe,        |     |
|       | N'en aies doubte.                 |     |
|       | Galot                             |     |
|       | Dont sera vo voulenté toute,      |     |
|       | Sire, acomplie.                   |     |
| 117 d | L'oncle                           |     |
|       | Galot, or ne le laisse mie,       | 360 |
|       | Va penser de bien besongnier;     |     |
|       | Et se tu me fais gaaignier,       |     |
|       | Je te promet et si me vant        |     |
|       | Qu'a touz les jours de ton vivant |     |
|       | Riche seras.                      | 365 |
|       | GALOT                             |     |
|       | Sire, ne vous en doubtez pas,     |     |
|       | Je vois la besongne esploitier    |     |
|       | Et moy en sa chambre mucier       |     |
|       | En un quignet.                    |     |
|       | L'oncle                           |     |
|       | Garde bien que deffaut n'y ait    | 370 |
|       | Que ne t'y truisse.               |     |
|       | Galot                             |     |
|       | Non ara il voir, que je puisse;   |     |
|       | Ce vous afferme                   |     |

390

395

400

#### L'ONCLE

Or say je bien, dedans court terme
Feray si grant honte a ma niepce
Qu'il ne sera jusqu'a grant piéce
Qu'il ne l'en doie souvenir.
Trop m'a volu pour vil tenir
Pour s'amour que requis li ay.

380 Certes des chevaliers iray
Querre qui avec moy venront,
Qui contre elle tesmoingneront
Ce qu'aront veu.

La femme au marquis Damoiselle, se j'eusse beu Je deisse que je fusse yvre. Ne me puis avoir a delivre Tant sui chargiée de sommeil. Gardez cy; aler dormir vueil Un seul petit.

La DAMOISELLE
Dame, quant si grant appetit
En avez, alez de par Dieu.
Je ne me mouvray de ce lieu
S'arez dormi.

### L'ONCLE

118 a

Seigneurs, vous venrez avec my,
Car de vous moult bien a faire ay:
Certes un fait vous monsterray
Villain et lait.

Premier Chevalier
Sire, il n'est nul de nous qui n'ait
Grant desir de faire voz grez.
Menez nous partout ou vouldrez,
Car touz prestz sommes.

| SECONI | CHEV | ATTED |
|--------|------|-------|
| OFCONT | CHEV | ALIEK |

Voire, et si vaudrons bien deux hommes, S'il y convient nulz cox ruer; Car noz corps bien esvertuer A point sarons.

L'ONCLE

C'est bien dit. Seigneurs, or alons. Je doy un grant mechief trouver Que vous m'aiderez a prouver, Se mestier est, car il me touche, Afin que n'en aie reprouche. Suivez moy; je m'en vois devant.

410

# Damoiselle, venez avant:

Ou est la marquise?

LA DAMOISELLE

Sire, n'a guéres que si prise
Estoit de sommeil, par ma foy,
Qu'elle est alée dormir un poy,

N'a pas granment L'oncle

Par mon chief, il va autrement.

Messire Almaurry, levez sus:

Nous sommes honniz et perduz.

Venez veoir euvre cruelle;

Et vous, suivez moy, damoyselle.

Veez, seigneurs, quel mauvestié!

Dites, doit on avoir pitié

D'ardoir une si faite dame

Qui si deshonneure et diffame

Un tel homme que le marquis,

Et qui ce meschant nain a pris

420

415

425

118b

Pour acomplir sa lecherie,
Afin c'on n'aperçoive mie
Son grant hontage?

430

Premier Chevalier
Certes, c'est pitié et dommage
Quant se meffait si noble dame.
Eveilliez vous, eveilliez, dame;
Trop fort dormez.

435

440

450

La marquise

Egar! biaux seigneurs, que querez Vous cy endroit?

L'ONCLE

Dame, vostre ribaut destroit,
Qui lez vostre costé se gist.
Mais, par le sanc que Dieu me fist,
Jamais a femme ne jerras
N'a marquis honte ne feras.
De ce lit te sacheray hors
Et de ce coustel par le corps

Te donrray. Tien, pour ta desserte:
Droiz est que tu voises a perte;

Trop as fait mal.

Ha! tresdoulce vierge royal, Dont vient ceste grant trahyson? Ha! oncle, a tort et sanz raison Sui diffamée, c'est pechié. Dieu scet qu'a mon corps n'a touchié Au moins pour euvre de nature,

LA FEMME AU MARQUIS

Ne li ne autre creature,

Applies No ne fist onques vraiement

Que mon chier seigneur seulement.

Diex, a tesmoings je t'en appelle

Et toy, doulce vierge pucelle:

Fays y vertuz.

A60 Dame, je croy bien, levez sus,
Mais nous veons bien le contraire.

Il n'en fault plus enqueste faire:

L'ONCLE

| XII  | LA MARQUISE DE LA GAUDINE            | 139 |
|------|--------------------------------------|-----|
| 118c | Le fait si est assez prouvé.         |     |
|      | Mais puis que je vous ay trouvé      |     |
|      | En si vilaine mesprison,             | 465 |
|      | Certes vous venrez en prison.        |     |
|      | Seigneurs, vous deux l'en enmenrez   |     |
|      | Et en prison la garderez             |     |
|      | Tant que soit venuz le marquis.      |     |
|      | Quant il ara du fait enquis,         | 470 |
|      | Si en face ce qu'il voudra.          | .,  |
|      | Avant, avant: enmenez la             |     |
|      | Appertement.                         |     |
|      | Premier chevalier                    |     |
|      | Voulentiers: ça, dame, alons ment,   |     |
|      | Puisqu'il le veult.                  | 475 |
|      | Second chevalier                     | .,  |
|      | Grant chose a en « faire l'esteut »; |     |
|      | Avant passez.                        |     |
|      | La femme au marquis                  |     |
|      | Seigneurs, j'ay de douleur assez.    |     |
|      | Je vous pri, pour Dieu, humblement   |     |
|      | Qu'a moy mener courtoisement         | 48o |
|      | Au moins vous plaise.                | •   |
|      | L'oncle                              |     |
|      | Passez, passez, dame mauvaise.       |     |
|      | Certes s'a droit de vous ouvrasse,   |     |
|      | Maintenant ardoir vous menasse       |     |
|      | Sanz respit prendre.                 | 485 |
|      |                                      | •   |
|      | Premier chevalier                    |     |
|      | Dame, cy vous convient aprendre      |     |
|      | Et savoir qu'est prison fermée.      |     |
|      | Entrez ens tost; sanz demourée       |     |
|      | Delivrez vous.                       |     |
|      | La marquise                          |     |
|      | Lasse! se j'ay dueil et courroux,    | 490 |
|      | Je n'en puis mais, quant vilener     |     |

515

520

118 d

Me voy si et emprisonner
Sanz cause. Ha! doulce mére Dieu,
Confortez moy; trop est ce lieu
Obscur et noir.

495 Obscur et :

L'ONCLE

Seigneurs, il vous fault cy manoir; Et gardez cy ceste prison Que par la vostre mesprison

Elle n'eschappe.

PREMIER CHEVALIER

Il sara bien jouer soubz chappe, Sire, qui la nous ostera, Car nul devers li n'entrera,

Tant soit grant maistre.

L'ONCLE

Seigneurs, je ne la vueil conmettre
Fors qu'a vous; or en faites tant
Que ne soiez pas consentant
De son meffait.

Second Chevalier
Sire, sire, il sera bien fait,
N'en aiez doubte.

L'ONCLE

510 J'en mett sur vous la charge toute
Et si m'en vois par de dela.
A Dieu vous dy; or y parra
Con le ferez.

La MARQUISE
Doulce mére Dieu, soufferrez
Vous qu'ainsi soie dyffamée
A tort et que la renommée
Aie d'avoir fait avoultire?
Dame, trop ay au cuer grant ire
Quant de si laide trayson
Sui accusée sanz raison,

Ainsi com je le vous propos

Il le m'a dit.

550

HX

II9 a

565

570

575

580

IIgb

L'ONCLE

Amis, ja n'en serez desdit, Que bien veigniez en verité! A il depuis touzjours esté

Haistié et sain?

ERNAUT

Oil, sire, par saint Germain, Et s'a puis fait a gentillesce Mainte honneur par sa grant prouesce Et mainte jouste fort jousté.

Pour Dieu n'y ait plus arresté;

Venez vous ent.

L'ONCLE

Ernault, voulentiers; sus briefment. Messire Almaurry, s'en alons A mon nepveu, quant nous l'avons

De cy bien près.

Premier chevalier Sire, alons; je suis moult engrès Que je le voie.

.

L'ONCLE
Seigneurs, il vous fault mettre a voye.
Suivez moy sanz arrestoison;
Mais gardez que celle prison

Soit bien fermée.

SECOND CHEVALIER
Si ferons nous sanz demourée;
Avant alons; tout est bien clos.
Sire, de vous nous soit desclos
Ou vous nous pensez a mener,
Qui nous avez volu haster

Si malement.

L'ONCLE Contre mon nepveu vraiement Qui vient, si con mandé le m'a. Egardez, je le voy ja la. Pour l'amour Dieu, avançons nous.

Biau doulx nepveu, bien vegniez vous! Conment vous a il puis esté? Vous tenez bien du corps chaté,

A ce que voy.

585

LE MARQUIS

Biaux oncles, bien, foy que vous doy Et vous, estes vous sains et druz? Seigneurs, bien soiez vous venuz, Touz ensemble et chascun par soy! Conment vous est? dites le moy,

Je vous em pry.

590

LES CHEVALIERS

Mon seigneur, bien, vostre mercy,
Et vous conment?

LE MARQUIS

Dieu mercy, bien et liement.

Par Dieu, conment le fait ma femme?

Dites, mon oncle, par vostre ame,

La verité.

595

L'ONCLE

Sire, elle est en bonne santé, Ce m'est advis.

119 c

LE MARQUIS

Hé dia! vous me tournez le vis, Qui malement me reconforte. Je voy bien que c'est; elle est morte! Halas! m'amie.

600

L'ONCLE

Non est, biau niez, n'en doubtez mie; Mais il le vaulsist miex, par m'ame, Car elle ert une vaillant femme;

6**o**5

Je n'en dy plus.

LE MARQUIS Il me fault oir le surplus.

615

620

625

630

Qu'i a il? je le vueil savoir.

Je vous pri, dites m'en le voir Sanz riens celer.

L'ONCLE

Que voulez vous? a brief parler, Je l'ay mise en forte prison, Car fait a si grant mesprison Que son ribault de vostre nain A fait, et ceci tout a plain

Ont veu ces chevaliers cy, Moy et la damoiselle aussy, Car on le m'avoit endité;

Et, pour savoir la verité,
Touz ensemble en la chambre entrasmes,
Et la en un lit les trouvasmes
Touz deux couchiez, dont sanz delay
Du dueil que j'oz le nain tuay;

Cecy est vray.

LE MARQUIS
Helas! en qui me fieray
Des ores mais? C'estoit ma joie.
Par ceste ame, je tant l'amoie
Que je n'en savoie que faire,
Et elle m'a fait tel contraire!

Voirement est il folz, par m'ame, Qui se fie en amour de fame. Haro! biaux oncles, ne puis croire Que ceste chose cy soit voire.

Avant, avant: pensons d'aler.

Je la voulray oir parler

Certainement.

119 d

L'oncle

Certes, mais il n'est autrement Que je vous compte.

LE MARQUIS

640 Seigneurs, sanz plus faire lonc compte,

Puis que je sui cy a requoy, Amenez la par devant moy; Or tost bonne erre.

Premier chevalier
Sire, nous la vous alons querre
Quant vous agrée.

645

Second CHEVALIER
Dame, issez hors sanz demourée.
A mon seigneur venir vous fault
Le marquis, qui de ce deffault
Trop grant dueil a.

La femme du marquis Seigneurs, j'iray ou vous plaira; Appareilliée en suiz et preste. Lasse! ne feray pas la feste Qu'a son retour cuidoie faire.

650

Ha! mon chier seigneur debonnaire,
Aiez de moy compassion
Et pitié, pour la passion
Que Jhesu Crist pour nous souffri
Quant a son pére en croix s'offri
Pour noz meffaiz.

655

Le MARQUIS

Hé! dame, et qui cuidast jamais

Que me feissiez tel diffame?

L'ay je desservi, belle dame?

Dittes me voir.

660

La MARQUISE
Ha! lasse, si puist m'ame avoir
Paradis, qui touzjours durra,
Quant de ce corps departira,
Conme je suis de ce meffait
Innocent, et que pas n'ay fait
Ce qui m'est mis sus a grant tort,

680

685

670 Combien que je voy que la mort M'en fault encorre.

120 a

L'ONCLE

Certes ne vous en doit rescourre Amour ne pitié nullement, Ou vous ferez faux jugement, Biaux niez, que le nain fut trouvé Couchié avec li tout prouvé;

Ce scet chascun.

La femme au marquis Mon treschier seigneur, il n'est qu'un Qui le voir en sache, que Diex, Et celi en plorant des yex

Tray a tesmoing.

Le MARQUIS
Dame, il vous sera bien besoing.
Avant, seigneurs, renmenez la
Et puis l'en en ordenera

Selon raison.

PREMIER CHEVALIER
Sus, dame, venez en prison,
Il esconvient.

La MARQUISE
Lasse! or va bien ma vie au nient,
Quant sanz pitié, dur et amer
M'est cil qui me soloit amer,
C'est mon bon seigneur le marquis.
Il n'a pas bien le voir enquis
De la besoingne.

PREMIER CHEVALIER

Dame, entrer vous fault sanz eslongne
Icy dedans.

LA FEMME AU MARQUIS Voulentiers, seigneurs, sanz contens, Combien que ce me soit ennuiz.

690

390

| 11   | LA MARQUISE DE LA GAUDINE            | 147  |
|------|--------------------------------------|------|
|      | Je suiz dedans ; or pouez l'uiz      |      |
|      | Tirer a vous.                        |      |
|      | PREMIER CHEVALIER                    |      |
|      | C'est voir, dame, et si ferons nous  | 700  |
|      | Et a la clef le fermerons.           |      |
| 20 b | C'est fait, sire; or nous en alons   |      |
|      | Vers mon seigneur.                   |      |
|      | Second Chevalier                     |      |
|      | Sire, j'en ay desir greigneur        |      |
|      | Que ne pensez.                       | 705  |
|      | Le marquis                           |      |
|      | Oncles, je sui touz trespensez.      |      |
|      | Que ferons nous de la marquise?      |      |
|      | Je vueil que fin en soit cy prise.   |      |
|      | Vous qu'en direz?                    |      |
|      | L'oncle                              |      |
|      | Je ne scé, biau niez, qu'en ferez ;  | 710  |
|      | Mais se cent foiz estoit ma femme    | 7.0  |
|      | Je la feroye ardoir, par m'ame,      |      |
|      | Puis qu'elle m'aroit fait tel trait. |      |
|      | Encore s'elle eust attrait           |      |
|      | A soy un noble homme de pris,        | 715  |
|      | Ce fust une; mais elle a pris,       | 7.5  |
|      | Un nain contrait, mal affaittié.     |      |
|      | Hé! sire, qui en a pitié             |      |
|      | Pendu soit il!                       |      |
|      | LE MARQUIS                           |      |
|      | Et vous assez estes soubtil,         | 720  |
|      | Messire Almaurri de la Paille.       | 72.0 |
|      | Qu'en jugez vous, vaille que vaille, |      |
|      | Par vostre advis?                    |      |
|      | Messire Almaurry                     |      |
|      | Sire, vezcy que j'en devis.          |      |
|      | A faire bien un jugement             | 725  |
|      | Fault deux choses : premiérament     | 120  |

X

|     | Justice et puis misericorde,                 |
|-----|----------------------------------------------|
|     | Car raison veult et droit s'accorde          |
|     | Que les maufaitteurs on pugnisse,            |
| 730 | Mais bon juge en faisant justice             |
|     | Doit avoir touzjours, bien s'i gart,         |
|     | A misericorde regart                         |
|     | Aussi conme il a a justice.                  |
|     | Voir est c'on doit pugnir le vice,           |
| 735 | Sire, mais du malfaitteur voir               |
| •   | Doit on misericorde avoir                    |
|     | Pour tant qu'il est ou homme ou femme. 120 d |
|     | Je le dy pour tant; ceste dame               |
|     | A moult meffait, ce poise moy:               |
| 740 | Mais je croy, sire, par ma foy,              |
|     | S'elle est jugée tellement                   |
|     | Qu'elle ait pour pitié seulement             |
|     | De prison pardurable peine,                  |
|     | Sanz son corps mettre a mort villaine,       |
| 745 | Ce sera bon.                                 |
|     | LE MARQUIS                                   |
|     | Je voy bien vostre opinion.                  |
|     | Et vous qu'en dittes?                        |
|     | Second chevalier                             |
|     | Sire, en un cas seroit bien quittes          |
|     | Tel meffait qui le pugniroit                 |
| 750 | Par prison, et si souffiroit:                |
|     | Car se femme s'estoit meffaitte              |
|     | Par ygnorance ou par souffraite,             |
|     | Conme plusieurs sont qui le font,            |
|     | Ou par mauvais mariz qu'ilz ont,             |
| 755 | Cy devroit bien ouvrer pitié                 |

Mais je ne voy que mauvaistié Pure ou fait ceste dame cy; Pour quoy a messire Almaurry, Par foy, sire, pas ne m'acors, Mais a vostre oncle m'en recors 120 d

Du tout en tout.

LE MARQUIS

Or pais: nous sommes a un bout. Seigneurs, je vous diray, par m'ame, Il me fait moult mal que la dame Me convient condampner a mort, 765 Et nul ne s'en doit, s'il n'a tort, Merveillier, car forment l'amoye Con celle qu'espousée avoie. Mais je vous dy en audience Qu'elle sera, c'est ma sentence, 770 Demain devant touz aux champs arse, Et fust la royne de Tarse, Ja soit ce qu'el me fait si mal Que pour lui vouldroie estre ou val D'entre Goth et Magoth tout nu, 775 Mais qu'il ne li fust advenu, Tant l'ain encor et tant l'ay chier. Si que, seigneurs, sanz plus preschier,

Alez, si querez le bourrel Et faites faire l'appareil Pour la justice.

ERNAULT

Au bourrel duit tout cest office. Mon chier seigneur, je le vois querre.

Pierre du pré, vien t'en bonne erre Estache, feu, corde aprester Et si penses de toy haster, Car il le fault.

LE BOURREL

Sire, il n'i ara nul deffault; Est ce homme ou femme? ERNAULT

C'est pour la marquise ma dame, Dont pitiez est.

785

780

800

805

810

815

121 a

LE BOURREL
Je vois faire que tout soit prest,
Mon amy doulx.

Second chevalier

Qa'est ce la? Dame, dormez vous?

Dites me voir.

LA MARQUISE
Certes je n'en ay nul vouloir,
Ains sui de cuer a grant mechief.
Pour Dieu, dites moy a quel chief
Est ma besoingne.

SECOND CHEVALIER

Dame, priez Dieu qu'il vous doingne
Remission, car, sanz mentir,
Au jour d'ui vous convient mourir.
Pour Dieu, ne vous desesperez,
Ainçois de bon cuer requerez
La tresdoulce vierge Marie,
Tant conme vous estes en vie,

Ce vous conseil.

LA MARQUISE
Puis qu'ainsi est, faire le vueil.
Sire, alez un po loing de moy.
Ha! vierge mére et fille au roy
De paradis, c'est li vray Diex,
Regardez moy de voz doulx yex,
Qui ravoiez les desvoiez,
Et aucun confort m'envoiez
Par quoy dampnée ne soit m'ame.
Si voirement con tu scez, dame,
Qu'a tort sui si emprisonnée

Et sanz cause a mort condampnée,

Me doingnez vous grace et victoire,

Que je ne perde mon memoire

De vous avoir touzjours en bouche

121 b

Pour honte ne pour lait reprouche
Qui fait me puist estre au jour d'ui,
Ainçois par ce cruel annuy
C'on a de moy faire en propos,
Dame, m'ottroiez le repos
Qui touziours dure.

Nostre Dame
Sus, mi ange, bonne aleure
Alons m'amie consoler
Que la voy forment desoler.
Je vueil que li soit desservi
Ce que de bon cuer m'a servy.
Alez ci devant moy chantant
Que son cuer soit joie sentant
En vous oir.

835

830

Gabriel

Dame, nous ferons par desir

Ce qu'il vous plaist nous conmander.

Michiel, il nous convient chanter

Par doulx accors.

MICHIEL
Gabriel, a dire m'acors
Ce rondel ici a voiz clére.

840

RONDEL

Vierge royne, fille et mére
Au Dieu de toute creature,
Onc de grace ne fuz avére,
Vierge royne, fille et mére,
D'obscurté touz dis en lumière
Jettes ceulx que veulx prendre en cure.

Nostre Dame Doulce amie, en Dieu t'asseure Et si laisses ton lamenter.

875

Ne te vault riens tel dementer
Des ores mais.

La marquise

Lasse! dame, je n'en puis mais. Conment m'en pourroy je tenir? A tort sui jugie a mourir;

N'atens que l'eure.

Nostre Dame

M'amie, tais toy; plus ne pleure. Mon filz Jhesus, qui est vray Dieux, A ta clameur oy des cieulx Et l'a receue en pitié;

860 Et pour c'a toy par amistié
Suis venue, ne doubtes pas.
Secourue au besoing seras
Et eschapperas ceste paine
A t'onneur, soies ent certaine.

A Dieu te dy; or loe Dieu. Mi ange, alons men de ce lieu,

Car temps en est.

Chiére dame, nous sommes prest A voz grés faire.

GABRIEL

870 Michiel, il ne nous fault pas taire
En alant, ains nous deduisons
Et nostre rondel pardisons
A lie chiére.

RONDEL

D'obscurté touzdis en lumière

Jettes ceulx que veulx prendre en cure,

Vierge royne, fille et mére

Au Dieu de toute creature.

La marquise Ha! mére Dieu, con d'amour pure Nous amez qui sommes saval, Et conme il péche grief et mal Qui ne pense de toy servir! Conment pourray je desservir Ceste bonté que m'avez faite? Certes, dame, mes cuer s'affaitte A vous loer toute ma vie Et servir: d'autre chose envie Avoir ne quier.

880

885

#### ANTHENOR

Grimaut, je te pri et requier, Puis que nous par cy revenons D'oultre mer ou esté avons Au saint sepulcre et Dieu requis, Alons men veoir le marquis, Car pour certain je le verroye Moult voulentiers et si feroie De bon cuer ce qui li plairoit. Car jamais de moy ne pourroit Estre rendu la courtoisie Oue me fist ma dame m'amie, La marquise qui est sa femme, Et je croy qu'ou monde n'a dame Meilleur de li en conscience. J'estoye de mort en balance, Tu le scez, quant le riche roy Me mescrut et se print a moy En disant que traistre estoye Quant sa femme li fortreoye. Helas! et il n'en estoit rien. Mais toutesvois il m'avint bien Qu'il me dist qu'excusé seroye Se je m'amie ly monstroie; Et alors ne sos que penser,

890

895

900

905

935

Si dis pour ma vie tenser Que la marquise estoit m'amie. Mais cela ne li souffist mie,

121 d

S'il n'en avoit appercevance; 915 Et convint que en sa presence Je preisse le hardement De li demander plainement Un baisier qu'elle m'y donna, Et delivré fu par cela

920 De la mescrantise du roy. Ceste courtoisie, par foy, Ne li pourroye jamais rendre; Et pour ce vueil mon chemin prendre 925

Par la Gaudine.

GRIMAUT

Alons, sire, par amour fine: Je vois devant pour hostel prendre.

Biaux hostes, vueillez moy entendre. Pourrons nous ceens hebergier Et avoir de bon a mengier Pour nostre argent?

L'oste

Sire, oil, vous me semblez gent Nobles; bien serez hebergiez. Entrez ens et aise couchiez

Et sans riote.

GRIMAUT

Sa, mon seigneur, vezci nostre hoste Qui nous fera aise, se dit, Et s'arons blans draps et mol lit Sur toute rien.

ANTHENOR

Et nous le paierons moult bien. 940 Je le vueil, entre ens; Diex y soit. Scoir me vueil ici endroit;

| XII   | LA MARQUISE DE LA GAUDINE           | 155 |
|-------|-------------------------------------|-----|
|       | A boire! a boire!                   |     |
|       | L'oste                              |     |
|       | Tantost, sire; vezcy un voire.      |     |
|       | Tenez; essaiez, mon seigneur:       | 945 |
|       | Je me vans que c'est du meilleur    |     |
|       | De ceste ville.                     |     |
|       | Anthenor                            |     |
| 122 a | Il est bon, hoste, par saint Gille: |     |
|       | Vous en avez m'amour acquis.        |     |
|       | Dites moy que fait le marquis;      | 950 |
|       | En savez rien?                      |     |
|       | L'oste                              |     |
|       | Dieu mercy, sire, il le fait bien,  |     |
|       | Et nostre dame.                     |     |
|       | Anthenor                            |     |
|       | Et que fait ma dame sa femme?       |     |
|       | Je vous en pry.                     | 955 |
|       | L'oste                              |     |
|       | Trop mal, sire, ce poise my,        |     |
|       | Se Dieu me voie.                    |     |
|       | Anthenor                            |     |
|       | Et pour Dieu convient que j'en oye  |     |
|       | La verité.                          |     |
|       | L'oste                              |     |
|       | Mon seigneur a ouen esté            | 960 |
|       | En Pruce. Or vous dy qu'il laissa   |     |
|       | Ma dame a son oncle et bailla       |     |
|       | Aussi sa terre a gouverner.         |     |
|       | Mais en la chose a tant d'amer      |     |
|       | C'on dit que le nain fu trouvé      | 965 |
|       | Avec ma dame tout prouvé            |     |
|       | Couchié avec elle en son lit        |     |
|       | Et la en faisoit son delit.         |     |
|       | S'en ot l'oncle si grant despit     |     |
|       | Que le nain tua sanz respit         | 970 |
|       | Et puis mist ma dame en prison.     |     |

990

995

Or est pour ceste mesprison Du marquis meismes jugée Et a ardoir est condampnée, Dont le peuple plus de cent mille 975 Pleure et gemist aval la ville, Car un chascun de cuer l'amoit Pour les grans biens qu'elle faisoit : N'avoit cure de nulle triche, Ains estoit au povre et au riche 980 Doulce et courtoyse. ANTHENOR

Biaux hostes, par m'ame, il m'en poise: Se je le peusse amender? 122 b

Or vous vueil je cy demander Se je pourray pour mon avoir Un bon harnois de guerre avoir, Bien fait pour moy.

L'oste

Oil, sire, foy que vous doy. J'en ay un ceens bon et cointe Ou il ne fault plate ne pointe. S'il vous plaist, vous l'essaierez; S'il est bon, vous l'acheterez Ce qu'il vaulra.

ANTHENOR

Voulentiers, hostes, monstrez ça, Pour Dieu, bonne erre.

L'oste

Chier sire, je le vous vois querre. Tenez: est il et gent et frais? Je le vous baille a touz essais, N'en doubtez point.

ANTHENOR

Or essaions s'il m'est a point, 1000 Par amours, maistre.

#### L'OSTE

Il n'y a qu'oster ne que mettre, Ce m'est avis.

ANTHENOR

Hostes, tout a vostre devis
En paieray; c'est un mot court.
Mais, pour Dieu, alez vers la court;
Et se vous veez que l'en isse
Pour aler faire la justice,
Venez le moy tantost nuncier
Par quoy je me puisse avancier

D'estre au devant.

L'OSTE

Sire, ne fineray mais tant Qu'a la court soie.

Anthenor

Et toy, Grimaut, se Dieu te voie, Vas mettre la selle au coursier Et gars qu'en arçon n'en estrier Rien il ne faille.

GRIMAUT

Mon seigneur, voulentiers, sanz faille G'y vois courant.

ANTHENOR

Vierge a tous besoings secourant
Qui de cuer devost vous appelle,
Trop sui, dame, esbahis de celle
Qui assez tost arce doit estre,
Conment elle a peu conmettre
Tel meffait, que ja l'essaiay,
Mais si vraie en cuer la trouvay
Et si bonne que ne puis croire
Que ce meffait soit chose voire;
Et ce m'esmeut, dame, a debatre
Qu'el ne muire et de m'en combatre,
Pour pitié. Ha! vierge Marie,

1005

1010

1015

1020

1025

1030

122 C

ro35

1040

1060

Or ne say je se fas folie,
Car trop muable est cuer de femme:
Pour ce vous pri, tresdoulce dame,
Qu'aussi qu'en bonne entencion
Vois pour elle estre champion,
Soit qu'elle ait ou non ait mespris,
Gardez hui m'onneur et mon pris
Par vostre grace.

Nostre Dame
Sus, my ange, sanz plus d'espace
Alons men a ce chevalier,
Et chantez si qu'esmerveillier
Faciez les gens.

MICHIEL

Nul de nous n'en yert negligens:

Doulce vierge, bien chanterons.

Avant, Gabriel: que dirons

A ceste foiz?

GABRIEL

Michiel, disons cy d'une vois Ce rondel cy qui est jolis.

RONDEL

Marie, enfaiz et en dis
Se doit de joie es mouvoir
Qui vous peut oir et veoir,
Amer et servir touzdis,
Marie, en faiz et en dis
Con dame de paradis,
Car vous li faites avoir
Grace et paiz a vo doulx hoir.

Nostre Dame Biaux amis, ne t'esteut doloir De faire ce champ de bataille, Car tu y es tenuz sanz faille. Si te membre que ja pieça Conment la dame te baisa Et te monstra signe d'amour Pour garder et toy et t'onnour, Voire, et pour toy sauver la vie; 1065 Et si n'estoit de riens t'amie, Car onques ne t'avoit veu, Mais que pour pitié qui meu L'ot et pour garder sa cousine De honte, la riche royne. 1070 Avec ce je te fas savoir Ou'elle est une Susanne voir Acusée de grief meffait, Lequel elle n'a pas meffait: Ce saras tu, ne t'en esmaies. 1075 Mais pour ce que ne te retraies D'aler pour la dame combatre Me sui je cy venue embatre, Qui sui de paradis royne. Fay que ton bon propos s'affine 1080 Seurement; a Dieu te dy. My ange, alons nous ent de cy: Il en est temps. GABRIEL

Dame, nous ferons sanz contens Vostre vouloir. Avant, Michiel. Pardisons en alant au ciel

A voiz serie.

MICHIEL

Quant de moy je n'y faudray mie, Michiel amis.

RONDEL

Com dame de paradis, Car vous li faites avoir Grace et paiz a vo doulx hoir. Marie, en faiz et en diz 1090

1085

123 a

1105

1115

Se doit de joie esmouvoir 1095 Qui vous peut oir et veoir.

Anthenor
Mére Dieu, bien doit on avoir
En vous servir s'entencion.
Dame, grant consolacion
M'avez fait en double maniére
Dont je vous graci; la premiére,
Par pitié qui en vous habonde,
M'avez visité; la seconde
Est, dame, que je ne savoie
Du fait le voir, ains m'en doubtoye;
Or en suis je seur par vous.
Pour quoy appareillié sui touz
De moy combatre.

Le BOURREL
Seigneurs, je vous dy sanz debatre
Que tout est prest.

LE MARQUIS

Attaingnez la donc; temps en est.
Seigneurs, au bourrel soit livrée;
Pour Dieu, qu'elle soit delivrée
Ysnel le pas.

L'ONCLE

Bourriau, scés tu que tu feras?
Garde que si hault soit assise
En la charrette et de tel guise
Que de touz puist estre veue
Par quoy plus de honte hait eue
De son meffait.

LE BOURREL

N'en doubtez : il sera bien fait. Laissiez venir.

PREMIER CHEVALIER 123 b Dame, sanz vous plus ci tenir, Venez vous ent.

> LA MAROUISE Seigneurs, vois j'a mon jugement? Dites me voir.

1125 SECOND CHEVALIER

Dame, oil voir; pensez d'avoir Desoresmais Dieu en memoire, Et priez la dame de gloire Que par sa grant misericorde Au jour d'ui appaise et accorde

1130 A Dieu vostre ame.

L'OSTE

Las! sire, j'ai veu ma dame Bailler au bourrel en ses mains, Et il n'en fait ne plus ne mains Qu'il feroit d'une povre garce : 1135 Mener la veult ou sera arsse. Tout le monde la plaint et pleure. Pour Dieu, ne faites plus demeure : Montez bonne erre.

ANTHENOR C'est fait; je voys mon cheval querre 1140 Et monter, sire.

LA MARQUISE Hé! bonnes gens, je puis bien dire Oue ce n'est mie de merveille Se chascun de moy s'esmerveille. Priez Dieu qu'il me tiengne en foy, Car je pren sur l'ame de moy Que je sui innocent et pure

Du fait pour quoy a tel laidure Sui demenée.

LE MARQUIS

Seigneurs, la chose est ordenée
Ainsi conme l'en vous dira.
Le bourrel tout a pié ira
Devant, la charrette menant,
Et vous deux irez costoiant

La dame, et vous irez après,
Biaux oncles. Or soiez engrés
De mouvoir; je demourray ci.
Femme, Diex ait de toy mercy
Par sa pitié.

L'ONCLE

1160 Mouvez, seigneurs, par amistié Isnellement.

Second Chevalier
Sire, nous ferons bonnement
Vostre plaisir.

Ernaut

Bourrel, vaz ce cheval saisir

Et le maine si con tu dois,
S'avoir ne veulx de mes cinc doiz
Un bon tatin.

LE BOURREL
Je n'ay cure de tel patin,
Sire, j'aim miex faire m'office.

o Hary! avant: Diex le garisse Et saint Eloy.

> Premier Chevalier Dame, se savez riens de quoy Vous repreigne la conscience, Dites le nous en audience:

> > Espurgiez vous.

La marquise Certes, nanil, mon ami doulx, 123 c

1170

Ainçois vous di, si ait Diex m'ame, Qu'a honte sui et a diffame A tort menée.

ANTHENOR

Ho! seigneurs, il fault qu'arrestée Soit la dame, pour voir le dy; Car maintenir vueil et si dy Qu'elle est jugée sanz raison, N' onques ne fist la mesprison C'on li mett sus.

1185

L'ONCLE

Tu n'y es pas a temps venuz, Ne riens n'en sera fait pour toy. Bourrel, chasse avant, par ta foy; Va touzjours, va.

SECOND CHEVALIER Sire, vraiement non fera,

Car je vois le cheval saisir Tant que le marquis son plaisir

PREMIER CHEVALIER Pleust ore au doulx roy Jhesu Que ce chevalier delivrast Ma dame, et que le fait trouvast

A faux prouvé.

ANTHENOR Sire marquis, a point trouvé

Vous ay; escoutez me parler. Je dy sanz plus avant aler Qu'a tort condampnez ceste dame, Et s'il a ci homme ne femme Qui ose dire du contraire. Je sui prest de l'espée traire

Et moy combatre. LE MARQUIS Biaux oncles, il vous fault debatre 1200

123 d

Ait entendu.

1195

0011

1220

1225

1230

Ce qu'il dit. L'avez entendu? Respondez; n'y ait attendu: Le fait vous touche.

L'ONCLE

Biaux niez, il ment parmy la bouche.

Qui es tu? dy.

ANTHENOR

Qui je sui? ne vous chaille qui. Tant y a je sui chevalier, Et plus dire ne vous en quier. Mais vezci mon gage pour elle. A il ici celui ne celle

Qui le sien baille?

L'ONCLE

Oil, voir, j'en feray bataille Contre toy, et dy que tu mens Et que bons est li jugemens.

Vezci mon gant.

124 a

LE MARQUIS
Nous n'irons donques plus avant,
Si me soit Dieu misericors.
Je verray la force des corps,
Car le champ a pié se fera.
Au jour d'uy verray qui sera

Bon ou mauvays.
L'oncle

Si chier mot ne dist onques mais, Biaux niez; je voys mes armes prendre. Tantost reviens; faites m'attendre

Qu'il ne se meuve.

ANTHENOR

Ne doubtez, non, c'on me repreuve Que je fuie : ja Dieu ne vueille; Nanil, et veisse ma brueille

Gysant a terre.

1245

1250

1255

LE MARQUIS Sire, qui voulez ceste guerre Faire, dites moy vostre nom. Dont venez vous? ne quel raison

Vous a meu?

ANTHENOR Se Dieu plaist, il sera sceu, Sire, briefment.

L'oncle

Or ca, faux chevalier, conment Le veulz tu dire?

ANTHENOR

Je dy ainsi, entendez, sire, Qu'a tort est a mort condampnée La dame qui si noble est née Et c'onques le fait ne pensa; Et Dieu, qui les enfans tensa De mort en la fornaise ardant, Et je si li serons garant,

Si com je pens.

L'ONCLE

Et je dy certes que tu mens Et te prouveray le contraire A m'espée que je vueil traire.

Gar toy de moy.

ANTHENOR

Je ne vous doubte, par ma foy. Or vous gardez de moy aussy. Vous arez ce premier cop cy De conmensaille.

L'ONCLE

Ains que parte ceste bataille, Ne sera si bon ton escu Que je ne te rende vaincu Con faux traistre.

1216

#### ANTHENOR

Du champ vous feray avant istre, Si plaist a la vierge honnourée 1265 En qui me fy; vezla m'espée. A mes deux mains vous courray sus; Puis que vous tien vous irez jus. Or y es tu. Dy, larron, dy

La verité, ou je t'affy 1270 Je t'occirray.

L'ONCLE

Ha! biaux niez, mercy, je feray Ce que voulrez.

LE MAROUIS

Ho! sire, en ce point vous tenrez, Que je le vueil.

ANTHENOR

Sire marquis, point ne me dueil De voz grez faire.

LE MARQUIS

Avant, oncle, il vous fault retraire Du fait le voir.

L'ONCLE

1280 Vueillez de moy mercy avoir, Biaux niez, pour Dieu le vous requier. Ne puis contre ce chevalier: Il est jounes, je sui ja viex; Si en a d'avantage miex 1285

Que je n'ay, sire.

ANTHENOR

Sire marquis, faites li dire Le voir, et qu'il ne mente point, Ou rendez le moy en tel point Con le tenoye.

LE MARQUIS

Sy arez vous, se Dieu me voie, 1290 Ou voir dira.

124 C

1300

I 305

1310

L'ONCLE

Helas! biaux niez, conment! morra Vostre oncle a honte?

LE MARQUIS

Oncle, sanz faire plus lonc compte, Dites nous donques verité Et on ara de vous pitié. Ce non, je vous rendray u point Que je vous pris, n'en doubtez point;

C'est la parclose. L'ONCLE

Las, je ne sçay rien de la chose Que demandez.

LE MARQUIS

Avant! avant! ensemble alez, Et face chascun son devoir, Mais en ce point serez mis voir

Qu'estiés avant.

ANTHENOR

Traistre, jamais en avant N'irez, foy que doy a saint George. Ceste dague parmy la gorge

Vous bouteray.

L'ONCLE

Ha! frans hons, mercy! je diray Le mauvais mot.

ANTHENOR

Or dy, mauvais, dy dont tantost La verité.

L'ONCLE

Conme faux plain d'iniquité Vous recongnois, biau niez marquis, 1315 Que d'amer la dame requis. Mais elle, conme bonne et sage,

Refusa moy et mon langage, 124 d Dont j'oz tel dueil et tel desdaing

| 1320 | Que je fis tant devers le naing        |
|------|----------------------------------------|
|      | Qu'avec la dame se coucha,             |
|      | Mais onques a li n'atoucha,            |
|      | Ains s'i coucha en paour grant :       |
|      | Si li promis je que garant             |
| 1325 | Envers vous de ce li seroye.           |
|      | Et après ce je qui vouloye             |
|      | Acomplir ma grant desverie,            |
|      | Quant la dame fut endormie,            |
|      | Pris des chevaliers, si entrasmes      |
| 1330 | En la chambre ou le nain trouvasmes    |
|      | Couchié, qui ne savoit pourquoy.       |
|      | La le tuay, afin que moy               |
|      | N'encusast de ma mesprison,            |
|      | Et puis mis la dame en prison.         |
| 1335 | Ainsi sans cause pourchacié            |
|      | Ly ay ce meschief et bracié            |
|      | Qu'elle a eu.                          |
|      | Anthenor                               |
|      | Sire, se j'ay fait mon deu,            |
|      | Puis que le traistre vous livre        |
| 1340 | Donnez moy congié qu'a delivre         |
|      | Mette la dame.                         |
|      | LE MARQUIS                             |
|      | Sire, c'est bien raison, par m'ame;    |
|      | Alez et si la desliez.                 |
|      | Onques mais jour ne fu si liez.        |
| 1345 | Oncle, vous ay j'a moy attrait         |
|      | Pour moy faire sy vilain trait,        |
|      | Qui me vouliez faire a mort            |
|      | Mettre ma propre femme a tort?         |
|      | Par mon chief, n'en estes pas quittes, |
| 1350 | Ainçois par les plus tresdepittes      |
|      | Voies que je pourray trouver           |
|      | Vous feray a grief mort livrer.        |
|      | Tost, seigneurs, sanz arrestoison      |

| XII |             | LA MARQUISE DE LA GAUDINE            | 169  |
|-----|-------------|--------------------------------------|------|
|     |             | Alez le me mettre en prison          |      |
|     |             | Et en bons fers.                     | 1355 |
|     |             | Ernaut                               |      |
| 125 | a           | De voz grez faire sui appers;        |      |
|     |             | Passez, passez.                      |      |
|     |             | SECOND CHEVALIER                     |      |
|     |             | Uns telz fers vous seront lassez,    |      |
|     |             | Sire, par les piez et les mains      |      |
|     |             | Qui poisent bien deux cens du moins, | 1360 |
|     |             | Ne vous deplaise.                    |      |
|     |             |                                      |      |
|     |             | · Anthenor                           |      |
|     |             | Treschiére dame, or soiez aise       |      |
|     |             | Et s'obliez vostre doleur,           |      |
|     |             | Recouvré avez vostre honneur         |      |
|     |             | Et s'estes delivrée a plain.         | 1365 |
|     |             | Sa, de par Dieu, ça, celle main,     |      |
|     |             | Si descendez.                        |      |
|     |             | La marquise                          |      |
|     |             | Sire, qui secoru m'avez,             |      |
|     |             | A voz piez me doy bien jetter.       |      |
|     |             | Pour Dieu, plaise vous a oster       | 1370 |
|     |             | Ce bacinet si que vous voie.         |      |
|     |             | Congnoistre ainsi ne vous pourroye   |      |
|     |             | Jamais nul jour.                     |      |
|     |             | Anthenor                             |      |
|     |             | Dame, voulentiers, sanz sejour.      |      |
|     |             | Me veez vous?                        | 1375 |
|     | La marquise |                                      |      |
|     |             | Ha! loyal chevalier sur touz,        |      |
|     |             | Anthenor sire, acolez moy.           |      |
|     |             | Frans homs, bien mercier vous doy    |      |
|     |             | Et l'eure que vous vy premier.       |      |
|     |             | Certes, or vous vueil je baisier     | 1380 |
|     |             | Et bouche et piez.                   |      |

ΧI

### LE MARQUIS

Dame, pardonner me vueilliez Mon meffait, et je vous en pri. Sire, vostre nom sanz destry

1385 Me vueilliez dire.

ANTHENOR

Anthenor de Biauchastel, sire, Sui nommez, voir.

LE MARQUIS

Vous venrez en nostre manoir, Sire; je vous dessens l'aler.

125 b

J'ay tant oy de vous parler
Qu'assez vous congnois par renom,
Dieu mercy, que vous avez bon,
Et il a bien apparu cy,
Biau sire, dont je vous mercy.

Car mis m'avez de grant tristesse
Et de grant doleur en leesce,
Et la dame pour qui j'avoie
Plus dueil que dire ne pourroye,
Dont a touzjours vous ameray;

Le traistre, si com direz:

Vous meisme juges en serez;

Et de ma terre la moitié

Toute vous doing par amistié.

1405 Alons nous en, sanz plus debatre, Avant, seigneurs, pour nous esbatre; Et pour oblier nostre dueil, Chantez ensemble, je le vueil, Ce chant plaisant et amoureux:

1410 « Pour l'amour du temps gracieux. » Explicit.

## XIII

**MIRACLE** 

DE

L'EMPEREUR JULIEN

#### PERSONNAGES

L'EMPEREUR JULIEN LIBANIUS, LE SENESCHAL LE PREMIER CHEVALIER LE DEUXIESME CHEVALIER PREMIER MACIER DEUXIESME MACIER SAINT BASILLE PREMIER CLERC, SECRETAIRE DEUXIESME CLERC TROISIESME CLERC LE PREMIER DYABLE DEUXIESME DYABLE PREMIER BOURGOIS DEUXIESME BOURGOIS LE TIERS BOURGOIS PREMIER SERGENT D'ARMES DEUXIESME SERGENT NOSTRE DAME MICHIEL GABRIEL SAINT MERCURE

Ci conmence un miracle de Nostre Dame, de l'empereur Julien que saint Mercure tua du conmandement Nostre Dame, et Libanius, son seneschal, qui cela vit en avision, se fist baptiser a saint Basille et devint hermite, et pour reveoir Nostre Dame en sa biauté souffri que on li crevast les yeux, et le renlumina Nostre Dame. 127 a

L'empereur Julien
Eigneurs, entendez ma raison;
J'ay bien de vous dire achoison:
Traiez vous ça, non pas arriére

Puis que je suis vostre emperiére, Vous devez chascun regarder A m'onneur accroistre et garder.

Vous semble il voir?

LIBANIUS, LE SENESCHAL
Mon seigneur, vous devez savoir
Qu'il n'a ci nul de nous, ce cuit,
Qui n'ait grant joie et grant deduit
De la vostre honneur essaucier.
Y a il riens a adrescier?

Dittes, chier sire.

LE PREMIER CHEVALIER
Plaise vous, sire, a le nous dire

5

10

XIII

L'EMPEREUR Seigneurs, ne me devez faillir: Car je sui vostre droit seigneur,

45

C'om leur puist faire les cervelles Des chiefs saillir.

127 C

Et si vous ay fait le greigneur Honneur que je puis regarder: Et c'est que, pour mon corps garder, Jour et nuit soiez avec moy. Et avec ce, pour vostre loy 50 Essaucier, ce savez vous bien, Ay renoncié a crestien; Et savez bien a quel martire Je fas morir ceulx que j'oy dire Qui delaissent la loy paienne 55 Pour tenir la loy crestienne. Et croy que qui penser voulroit, Qu'esmerveiller moult se pourroit Des orribles tourmens et paines Qu'a plusieurs personnes humaines 60 Ay fait souffrir, qui ne vouloient Croire en Jupiter, ains tenoient Que la loy crestienne vault miex Vous l'avez veu a voz yex Quieulx tourmens fis j'a Quiriace, 65 A Gordian et a Privache. C'est horreur de les raconter; Et si vous dy bien sanz doubter Quanque de tieulx gens trouveray Mourir a martire feray; 70 Il n'y ara point de deffault. Mais aler, seigneurs, nous en fault Sur ceulx de Perse. DEUXIESME CHEVALIER Puis que vo volentez aerse Y est, sire, de cuer entier 75 Yrons. Avant, seigneurs macier;

PREMIER MACIER Vuidez de ci, vuidez avant; Faites voie; vuidez la place,

Alez devant.

95

100

110

Se ne voulez de ceste mace 80 Estre feruz.

> DEUXIESME MACIER Par amour, seigneurs, levez sus; Vuidez de cy; faites nous voie Ou vous arez, se Dieu me voie,

85 De cops foison.

> SAINT BASILLE Mes fréres, sans arrestoison Nous convient a l'encontre aler De l'emperière, a brief parler, Pour li reverence et honneur Faire: car il est chier seigneur

De ceste terre.

PREMIER CLERC Sire, si y alons bonne erre. Mais quel don li presenterez? Trop petite honneur li ferez, S'il n'a de vous aucun present : Or vous avisez cy present Que li donrrez.

SAINT BASILLE

Je vous diray que vous ferez : Vous savez je n'ay pas en masse Joyaux n'argent que li donnasse, Ne je ne pense point encor De telz choses faire tresor: Prenez des pains dont nous vivons Trois que nous li presenterons.

Ce sera present assez gent, 105 Et si sera bon pour sa gent, Dont il a moult grant compagnie: Car il s'en va en ost banie

Sus les Persans.

DEUXIESME CLERC Voire; mais s'il n'est congnoissans 127 d

128 a

Que vous li faciez par amour, Ce nous pourra plus a doulour Tourner qu'a joye. SAINT BASILLE Ne vous chaut, mettons nous a voie; J'en mettray sur Dieu tout le fais, 115 Qui scet et voit que je le fais En bonne entente. TROISIESME CLERC Mouvez de par Dieu sanz attente, Mon seigneur, et je vous suivray; Les pains après vous porteray 120 Ysnellement. SAINT BASILLE Seigneurs, alons appertement. Vezci l'emperiére venir. Sire, Dieu vous vueille tenir En honneur et en bonne vie, 125 Et toute vostre compagnie Que je cy voy! L'EMPEREUR Je t'en pri, par amour dy moi : N'ez tu pas Basille le grant? Trop sui de le savoir engrant. 130 Or me respons. BASILLE Bazilles est mes propres noms, Sire, pour voir. L'EMPEREUR Certes, tu cuides moult savoir, Et cuides grant philosophe estre; 135 Mais je puis bien contre toy mettre Oue tout ton sens envers le mien

Vault moult petit, mais ne vault rien :

Car plus sage sui que tu n'es, Ne que tu ne seras jamais

T. 11

140

Jour de ta vie.

Basille
Pleust a Dieu le fil Marie,
Que si bon et si sage fusses
Qu'en toy vraie creance eusses,
Et amasses ton createur

Et amasses ton createur
Et le servisses en cremeur!
Pour ce que moult de gent de fait
De leurs biens t'ont ci present fait,
Et vivres ont fait ci venir

Pour ton ost plus aise tenir,
Aussi saches tu de certain,
Pour charité, de nostre pain
T'apport moy et mes compaignons,
Et de tel conme nous mengons;
Emperiére, je te dy voir.

Or vueilles en gré recevoir
Ce present, sire.

L'EMPEREUR

Seigneurs, prenez sanz contredire Les pains dont il me fait present, Mais redonnez li ci present Du fain; je le vueil par ma teste. Il m'a fait de pain d'orge feste. D'orge! C'est a beste peuture. Donnez li du fain; c'est droiture:

128 b

S'en mengera.

LE PREMIER MACIER
Mon seigneur, tantost en ara
Se point en a en ceste ville.
Tenez, mengiez, sire Bazille,
Et broutez fort.

BASILLE.

O emperière, tu as tort : Car de tel pain con nous vivons Et moy et touz noz compaignons

128 c

Ou despit de li et sa mére Sera la chose si amére

Feray trebuchier tout a fait; Et l'image de ta Marie

Que le moustier que d'eulx as fait

205

хии

215

220

225

230

235

Feray ardoir, n'en doubtes mie, Si tost que pourray repairier. Avant, seigneurs, sanz atargier: N'arrestez plus, alez avant. Je te tenray bien convenant, Par ceste teste.

Premier Macier
Sire, chascun de nous s'apreste
A faire quanque conmandez.
Avant, seigneurs, avant passez.
Alez arriére.

DEUXIESME MACIER
Se ne voulez que je vous fiére,
Alez en sus.

L'EMPEREUR
Seigneurs, de dueil sui si confus,
Par mes diex que ne le puis dire.
Grant despit m'a, voir, et grant ire
Basille fait.

LIBANIUS

Ne vous chaille de ce meffait

Plus, sire : bien l'amenderons,

Quant de Perse retournerons;

N'en faites compte.

Creés Libanius le conte,
Sire; et vostre dueil oubliez;
Briefment en serez si vengiez,
Qu'il vous en devra bien souffire.
Pensons de bourder et de rire
Pour nous esbatre.

PREMIER CHEVALIER

DEUXIESME CHEVALIER

Je lo que nous aillons embatre,

Mon seigneur, en ce grant manoir:

Il est pour vous bien recevoir

Assez garniz.

## L'EMPEREUR

Or y alons donc, mes amis; Un petit m'y reposeray Et voulentiers y menjeray, Si ferez vous.

240

## LIBANIUS

C'est veritez, mon seigneur doulx, Ce qu'avez dit.

## BASILLE .

Vierge, mére au doulx Jhesu Crist, Fontaine de vraie leesce, Amoureuse conforteresce, Dame, envoie moy ton confort: Car trop ay au cuer desconfort; Et ce n'est mie sanz raison. Ton moustier voy et ta maison Menacié d'abatre et d'ardoir, De tel qui en a bien pouoir : C'est de Julien l'emperére. Las! vezci chose orrible et fiére! Hé! dame, li soufferras tu Qu'en mal faire ait tant de vertu, Ne que la gent que t'ai acquise, Qui toy honneure et fait servise Et ton filz, soit si desconfite De ce tirant, de cel herite, Qui fait m'en a si grief menace? Vierge, a ton filz et a toy place

245

250

255

260

Que muire ainçois!

LE PREMIER CLERC Sire, se m'aist sainte Foys, Avis m'est, po estez senez Qui tel dueil ore demenez Ne telle angoisse.

265

265

275

280

285

290

295

129 a

DEUXIESME CLERC
Hé! mon seigneur, que Dieu vous croisse
Honneur! n'avez vous mie tort
De vous mettre en tel desconfort?

Voir si avez.

BASILLE

Helas! biaux seigneurs, vous savez
Bien la tresgrant iniquité,
Le meschief et la cruauté,
Que nous doit faire l'empereur.
Qu'en puis je mais, s'en grant douleur
De cuer y pense?

LE TROISIESME CLERC
Vous avez bien droit; mais en ce
Penser vous devez bien garder
De tel dueil faire, et regarder
Qu'est bon a faire.

BASILLE

Ore, seigneurs, je me vueil taire. Alons nous ent, je vous croiray; Mais en alant m'aviseray

Sus ceste chose.

LE PREMIER CHEVALIER
Sire, temps est c'on se repose,
Vostre gent et vous le premier :
Entrez ceens; de vous aisier

Tuit penserons.

Deuxiesme chevalier
n seigneur, voirement fere

Mon seigneur, voirement ferons. Vezci vostre siége tout prest; Seez vous un po, s'il vous plaist, Tandis conme iray aprester Et les liz et vostre souper:

C'est de raison.

L'EMPEREUR

Conmandez que j'aye de bon Tout ce que l'en pourra avoir. Or ca, je me vueil ci seoir, Et vous, biaus seigneurs, sa venez: Je vueil qu'entour moy vous tenez Et que me gardez tellement Oue nul, se ne savez conment Et pour quoy, ne puist aprouchier De moy, tant soit mon ami chier,

300

Qu'ainsi le vueil.

305

LIBANIUS

129 b

Sire, ne doubtez; vostre vueil De nous touz si bien fait sera, Que nul de vous n'approuchera Près de trois toises.

Quel dyable as tu? Com tu t'envoises, 310

Di, Belial.

DEUXIESME DYABLE

Et com tu saus, et com tu bales! As tu bouté le feu es hales?

LE PREMIER DYABLE

Je vieng de faire un fait royal. Scez tu conment, Sathan amis? J'ay un contens si tresgrant mis Entre Basille et l'empereur, De qui je sui pieça seigneur,

315

Qu'il a juré a ce Basille Qu'il destruira toute sa ville, Laquelle est Cesaire nommée Ou Maroie est tant honnourée,

320

Et de Maroie ardra l'image, Dont a po Bazille n'enrage. Est ce bien fait?

325

355

LE PREMIER DYABLE

Et je vieng de brasser un fait Qu'assez tost verras avenir : C'est d'un moine qui doit venir Chiez la femme d'un laboureur, 330 Non pas pour faire a Dieu honneur, Mais pour briser le mariage : Chascun a la culaine rage; Et scez tu qu'il en avenra? Il me souffist quant chascuns a Bonne voulenté de pechier; 335 Si que je pense a empeschier Si leur trigal et leurs cembiaux Que le moine, en lieu de drapiaux A laver, dedans un cuvier Sera bouté, mon ami chier, 340 Et si ara, qui qu'en estrive, Sur son dos de chaude lessive Jettée plain un chauderon. Le tenray je bien pour bricon? 345 Dy, je t'en pri. DEUXIESME DYABLE Hahay! hahay! que je me ri De ce que l'as si bien trouvée! Alons nous en sanz demourée En enfer; nous y serons ja

129 C

SAINT BASILLE
Mes amis, pour tout le conmun
De ceste cité assembler,
Faites le saint un cop sonner:
Car, sachiez, j'ay entencion
De faire une colacion,

Miex venu que ne fu pieça

Diable nesun.

| 70 70, 3 4 |
|------------|
| 772 2 1    |
| 350        |
| , 5        |
|            |
| rd: Zar    |
|            |
|            |
| 365        |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 370        |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 375        |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 380        |
|            |
|            |
|            |
| :          |
|            |
| . 385      |
|            |

: 300

Bien sçay que tost conmencera. Sa venez, compére Robert, Seez vous sur ceste herbe vert Decoste moy.

TIERS BOURGOIS Voulentiers, compére, par foy; ¿ ¿ Yez me la jus.

SECOND BOURGOIS Si feray je, sanz estre plus Sur piez huimais. (SAINT BASILLE)

Elevata est nubes de tabernaculo federis, et profecti sunt filii Israel, et requievit archa in monte Pharan; Numeri xº. Ces paroles sont escriptes en un livre de la sainte escripture, qui est appellé le livre de Numbre, et veulent ainsi dire en françois : La nue est eslevée du tabernacle d'aliance, et les enfans d'Israel sont oultre passez, et l'arche se reposa ou mont de Pharan. Et ces paroles nous pouons trop bien appliquier a la glorieuse vierge Marie et dire : La nue est eslevée, etc. Mais icy pouons noter pour la glorieuse vierge et dire : nue. Doulce gent, quant Moise amena les enfants d'Israel hors d'Egipte, nostre seigneur leur donna une nue pour trois choses, c'est assavoir: pour estre en leur chemin pour conduit nuit et jour, et en refroidement de chalour, et aussi en signe d'aliance et d'amour. Et pour ces trois 1306 raisons di je que la glorieuse vierge Marie peut estre nommée nue. Car premiérement elle nous est donnée conme celle qui de nostre chemin est vray conduiseur. Pour quoy? Car premiérement elle nous met hors d'Egipte, c'est a dire hors des tenébres de pechié en quoy estoit tout l'umain lignage avant sa venue. Pour quoy disoit Thobie le viel, Thobie vo : Quale michi gaudium, qui in tenebris sedeo et lumen celi non video? Las! quelle joie puis je avoir qui me voi en tenébres seoir, et la lumière du ciel ne puis veoir? aussi con s'il

deist nulle. Et certes celui siet bien en tenébres, qui ne considére les grans peines que il dessert pour ses pechiez; ne la lumiére du ciel ne voit point, qui ne se remembre et doubte avoir perdu pour ses pechiez la joie des cieulx. Et toutes voies parmi ceste benoite vierge nous est donnée la vraie lumiére, c'est Jhesu Crist, qui, si conme dit saint Jehan l'evangeliste, enlumine tout homme venant en ce monde. Donques elle nous met bien hors d'Egipte : car elle nous a celui apporté qui noz pechiez porta en son corps sur le fust, c'est a dire qui la paine de noz pechiez soufri en la croiz. Et avecques ce qu'elle nous met hors des tenébres de pechié, elle nous maine par le desert, c'est a dire par penitence ou par religion, en la terre de promission : c'est lassus, en gloire. Conment? Car la porte des cieulx qui par Eve fu close a touz, par ceste vierge nous est ouverte, pour quoy chante de lui sainte eglise, en concordant a ce : Quod Eva tristis 130 b abstulit, tu reddis almo germine, etc.

> Ce que nous ot tolu Eve la doulereuse Nous est par toy rendu, royne glorieuse.

Vezci donc conment elle nous est donnée pour estre de nostre chemin vray conduiseur. Après elle nous est donnée en refroidissement de chaleur : car, aussi conme la nue gardoit le peuple d'Israel de la chaleur du soleil, aussi ceste glorieuse vierge nous deffent de la chaleur du vray soleil : c'est Jhesu Crist qui est dit soleil. La chaleur de ce soleil est l'ire du vray jugement de Dieu contre les pecheurs; et l'ardeur de ce soleil ceste vierge nous attrempe et adoulcist, en soy mettant entre nous et son doulx filz, dont saint Bernard dit : O homme, tu as a Dieu seur acès; tu as la mére devant le filz, pour toy monstrant ses mamelles; tu as le filz devant le pére, monstrant ses plaies cruelles

Dont ne peut riens estre illeuc refusé Ou sont d'amour tant de signe monstré. Mais je dy aussi qu'elle nous est donnée en signe d'aliance et d'amour. Doulce gent, li enfant d'Israel quant ilz veoient la nue aler devant eulx, qui les compaignoit, ilz savoient de certain que Diex estoit avec eulz.

Je le dy pour tant, mi amy,

- 395 Vous savez et avez oy
  Conment de nous grever et nuire
  Et de ceste cité destruire
  Nous a menacié Julien:
  Si conseilleroie pour bien
- Que, se nous pouons pour avoir
  Apaisier s'ire et paiz avoir,
  Que chascun de vous sanz deport
  Yci tout son tresor apport:
  C'est bien a faire, ce me semble,
- Et quant tout sera mis ensemble,
  Si l'en faisons present briément:
  Car convoiteux est durement.
  Se pour c'espargnier ne nous deigne,
  Que morir ne nous esconveigne,
- Recevons tuit en gré martire,
  Et Jhesu Crist, nostre doulx sire,
  Nostre bon loyal ami fin,
  Nous donrra la gloire sanz fin.
  Et nient moins, se a ceste nue,
- Mére de Dieu, de touz maux nue,
  Devotement tuit recorons,
  Je tieng que nous la trouverons
  De nous droit conduire si preste,
  Et que la chaleur et tempeste
- Du tirant si appaisera
  Que ja nul mal ne nous fera;
  Mais ainçois par sa grant puissance
  Mettra amour et aliance
  Entre Jhesus, son filz, et nous,
- Si qu'il nous sauvera trestouz, Je vous promet.

130 d

| 430        |
|------------|
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 435        |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 440        |
| 440        |
| 440        |
| 440        |
| 440        |
| 440<br>445 |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 445        |
|            |

Deuxiesme sergent
Si feray je certainement.
Sanz ce qu'il viengne sur vous homme,
Hardiement porrez un somme
Bon et grant prendre.

470

475

|     | PREMIER BOURGOIS               |
|-----|--------------------------------|
| 155 | Sire, vueillez a moy entendre: |
|     | Vezci quanque g'ay de tresor   |
|     | Ne de joyaux d'argent ne d'or, |
|     | Que vous apport.               |

BASILLE

Ne place Dieu que les emport 460 Celui pour qui les apportez; Mais doint Diex que les ramportez Briément a joye!

DEUXIESME BOURGOIS

Sire, et vezci toute monnoie D'or, du temps l'empereur premier : A vostre vouloir, sire chier,

La despendez.

BASILLE

Tresdoulx Jhesu Crist, deffendez De l'empereur ceste gent cy : Tuit li autre et la ville aussi,

Sire, gardez.

TROISIESME BOURGOIS Reverent pére, regardez : Vezci tout quanque j'ay de bon, Que je met en vostre bandon, Aussi com li autres ont fait Le leur : chier sire, or en soit fait

Vostre vouloir.

SAINT BASILLE

Mes bons amis, tout cest avoir En sauf depost vous metteray Maintenant; plus n'attenderay.

C'est fait ; mis l'ay en tour bien close. 480 Or vous vueil je dire une chose,

131 a

510

Qui nous peut valoir dessus toutes : C'est qu'a genouz et a nuz coudes Aillons deprier saint Mercure Qu'il nous vueille touz prendre en cure; Et en s'eglise veillerons Toute nuit, et le requerrons Devotement. PREMIER CLERC Mon seigneur dit bien, bonne gent : Car ce nous peut sur toute rien 490 Aidier plus qu'avoir terrien, Sanz nulle doubte. PREMIER BOURGOIS Je vueil donc conmencier la route D'aler devant. DEUXIESME CLERC Et nous vous irons tuit suivant, 495 Sanz atargier. DEUXIESME BOURGOIS N'en devons pas faire dangier, Quant mon seigneur y plaist venir, Mais son conmant tout acomplir Benignement. 500 TROISIESME BOURGOIS Vous dites voir : se Dieu m'ament, Il appartient. SAINT BASILLE Mes amis, or nous esconvient Cy endroit meshui demourer, Et de cuer devot touz ourer. 505 Prenez chascun place pour soy, Et je vois de la tout par moy Moi mettre en contemplacion Et prier par devocion. Seigneurs, demourez vous touz ci

Et priez Dieu qu'il ait mercy

131 b

520

525

540

De ceste ville.

DEUXIESME CLERC Dame, qui es et mére et fille Au toutpuissant, au roy des roys, Deffens nous des vilains desrois De Julien le marvoyé, Qui Dieu et toy a renoyé, Conme faux, conme plain de rage, Qui nous veult faire tel oultrage Que destruire nous veult trestouz. Doulce dame, regardez nous Piteusement.

TROISIESME CLERC E! mére au doulx roy qui ne ment, Grant peuple en ceste ville sommes, Tant de femes, d'enfans con d'onmes,

Qui ton filz conme Dieu creons, Qui toy con sa mére aourons, Et qui tenons par vraie foy Que nulz n'est escondiz de toy.

530 Ha! tresdoulce vierge pucelle, Puis que devotement t'appelle Mére de consolacion, Celle grant persecucion Ne souffrez, dame, excecuter,

535 Dont nous entent persecuter

Ce faux herite.

PREMIER CLERC Mére d'amour, en qui habite Toute pitié, toute doulceur; Dame, de celle grant doleur Que l'empereur nous a promise Nous gardez! Et vous, saint Morise, Nous en mettons sur vous la cure; Et vous, ami Dieu, saint Mercure, Je qui sui vostre secretain,

| XIII  | L'EMPEREUR JULIEN                                                                                                                                                                 | 193       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       | Et ay esté de longue main, Vous requier que pour nous priez Dieu, sire, et ne nous detriez A faire aide. SAINT BASILLE                                                            | 545       |
| 131 c | Doulce vierge, voiz la grant hide,<br>En quoy est ton sergent Basille,<br>Et le peuple de ceste ville!<br>N'est pas hide seule, mais rage,<br>Quant ton saint moustier, ton ymage | 550       |
|       | A proposé de faire ardoir<br>L'empereur, et nous touz pour voir,<br>Se longuement vivre le lait<br>L'amoureux Dieu que de ton lait<br>Norresis sa jus en ce monde.                | 555       |
|       | Ha! dame precieuse et monde, De cuer te pri en souspirant De ce faulx renié tirant Par ta sainte pitié nous venge, Si que ton filz grace et loenge                                | 560       |
|       | En ait de nous, et grace aussi.<br>Or aiez de nous touz merci,<br>Vierge pucelle!                                                                                                 | 565       |
|       | Nostre Dame<br>Mes amis, alez tost en celle<br>Eglise, que la jus veez,                                                                                                           |           |
|       | Et un grant siége y ordenez Pour moy seoir. MICHIEL De faire tout vostre vouloir, Dame des cieulx, nous est moult bel. Alons men, amis Gabriel, Son conmant faire. GABRIEL        | 570       |
|       | Michiel, alons; bien me doit plaire.                                                                                                                                              | 575<br>13 |

C'est fait, ne le feroit miex nulz. Ralons nous ent es cieulx la sus, Dont nous venismes.

## BASILLE

Doulz, amoureux, pére haultismes,
Qui seul Dieux es en trinité,
Je voi merveilleuse clarté
Descendre des cieulx la amont,
Et voy deux hommes qui s'en vont,
Ce m'est avis, en paradis,
Qu'ileuc ont un hault siége assis.
Je ne scay que ce pourra estre;
Mais ci me vueil tenir et mettre,
Et regarder toute la fin.
Doulx Dieu, qui de l'iave fis vin,

131 d

Et vous, doulce vierge Marie,
Gardez qu'ennemis seigneurie
N'ayt sur moy par temptacion!
Dame, de ceste vision
Trop me merveil.

Michiel

De vostre siége est l'appareil
La jus tout fait, dame des cieulx,
Si bien que ne le savons mieulx
Faire pour vray.

Nostre Dame
Sus dont, mes amis : sanz delay
Avec moy touz vous en venez
Et compagnie me tenez,
Et, en moy faisant ce convoiz,
Faites en chant oir voz voiz

Par cy aval.

132 a

HIX

Contre terre pasmer m'esteut : Car ma veue souffrir ne peut, Ne porter plus ceste lumiére. Vierge, de grace tresoriére, 625 Vueillez me deffendre au jour d'ui Et garder de mal et d'annuy, Par vostre grace.

NOSTRE DAME

Appellez moy sanz plus d'espace Mercure, mon bon chevalier. 630 Je vueil qu'il me voise vengier De Julien, cel homme infame; Mon doulx filz et moy trop diffame, Si ne doit plus estre souffert : Vengée en vueil estre en appert. 635

Faites venir.

660

1.32 b

MICHIEL

Dame, sanz plus moy ci tenir, Je le vois querre.

SAINT MERCURE

Dame du ciel et de la terre,
Royne des anges nommée,
Gloire et honneur vous soit donnée,
C'est raison pardurablement:
Car vous estes sanz finement
Beneurée.

Nostre Dame

Mercure amis, sanz demourée
Vaz me tost, vaz sanz delaiance
De Julien prendre venjance.
Tu le doiz bien grever et nuire:
Il a empensé de destruire
Et de gaster ceste cité,

Et moi a yre a excité
Trop malement.
SAINT MERCURE

Dame, puis qu'il vous plaist, briément En vois delivrer le pais.

655 Homs de Dieu maudit et hais,
De ton sanc sera taint le fer
De ceste lance: ore en enfer
Et ame et corps!

Premier dyable
Haro! Sathan, ou es? Tu dors,
Si com me semble.

LE DEUXIESME DIABLE
Et que touz ceulz d'enser ensemble
Te puissent courir sus et batre!

| L'EMPEREUR JULIEN                   | 197 |
|-------------------------------------|-----|
| Qu'as tu a toy ainsi debatre?       |     |
| Te moques tu?                       |     |
| Le premier dyable                   |     |
| Haro! Mon ami, ne voiz tu           | 665 |
| Pas Julien, nostre grant maistre,   |     |
| Que Mercure vient d'a mort mettre?  |     |
| Je cuiday Cesaire gaingnier         |     |
| Par lui et Basille engignier,       |     |
| Et tout le peuple decevoir;         | 670 |
| Or avons tout perdu, pour voir,     | ,   |
| Par ceste mort.                     |     |
| DEUXIESME DYABLE                    |     |
| De par le diable, trop est fort     |     |
| Maroie, qui ce nous a fait.         |     |
| Au mains alons prendre de fait      | 675 |
| Le corps et l'ame Julien;           | ٠,٠ |
| Si l'emportons: car tu scez bien    |     |
| Nostre est pieça.                   |     |
| Le premier dyable                   |     |
| Ma brouete vueil mener la,          |     |
| Si que dedans le jetterons          | 686 |
| Et en enfer l'entrainnerons,        |     |
| Sanz plus attendre.                 |     |
| LE DEUXIESME DYABLE                 |     |
| Avant contre moy te fault prendre,  |     |
| Pour le mettre en celle brouette.   |     |
| Sa, puis qu'il y est, a grant feste | 68: |
| L'en entrainnons.                   |     |

XIII

Nostre Dame
Bazille, pour ce que preudons
Te say et tel te puis retraire,
Et que touzjours paines d'atraire
Le peuple a la foy crestienne,
En ceste vie terrienne

690

700

710

715

720

132 C

Vueil je que tu de moy miex vailles,
Et pour ce que tu ne deffailles
De bien faire tant qu'as a vivre,
Tien, amis, je te doing ce livre
Ou moult de choses trouveras
Dont esjoir moult te pourras.
Or ne doubtes plus Julien;
Il est finez, tu le voiz bien;
Mais, se tu as bien fait, fay miex.
Avant: ralons nous en es cieulx,
Mes bons amis.

DEUXIESME ANGE
De ce sommes tuit volentis,
Dame; or alons.

PREMIER ANGE

705 Voire, biaux compains, et chantons
Tant que soit no rondel parfaiz.

RONDEL

Cil qui ses diz et ses faiz En vostre service afaite. Gens corps en biauté parfaiz, Vierge sur toute parfaite.

PREMIER CHEVALIER
Ce fait ci mon cuer trop dehaitte
Et fait plain d'amiracions.
Las! biaux seigneurs, las! que ferons?
Vezci chose trop merveilleuse
Que, present nous, de si honteuse
Mort est nostre emperére mors,
Et si nous est tolu le corps
Qui tout maintenant estoit ci,
Ne ne pouons savoir de qui:
Oue veult ce dire?

Deuxiesme chevalier
Par touz noz diex je ne sçay, sire;

|                                                                                                                                                                           | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mais le cuer paour si m'effroie, Que ci pour riens ne demourroie, Ainçois m'en fui.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Par Mahon, sire, je vous sui;<br>Trop ay paour.                                                                                                                           | 725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Levez sus, levez sanz demour,<br>Libanius; si en venez:                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Se bon vous semble.  LIBANIUS                                                                                                                                             | 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Las! le cuer de paour me tremble! Las! las! las! las! Qu'ay je veu? Las! je me tieng pour deceu.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Quant je ne sui crestiennez!<br>Las! je voy bien que tu fuz nez,<br>Emperére, de mauvaise heure.                                                                          | 735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Qui tourmentent ton corps et t'ame.<br>Ce t'ont fait Basile et la dame<br>Qui mére Dieu est appellée<br>Et des crestiens honnorée.                                        | 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| De destruire li ne sa ville: Trop en a pris cruel venjance La mére Dieu par sa puissance, De qui j'ay veu la venue, Et conment des cieulx descendue                       | 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Est a Cesaire la cité; Conment saint Mercure excité A de toy venir mettre a mort. Or voy je bien, tuit cil sont mort Et dampné sanz fin en enfer Qui Tervagant ne Jupiter | 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                           | Que ci pour riens ne demourroie, Ainçois m'en fui.  PREMIER SERGENT  Par Mahon, sire, je vous sui; Trop ay paour.  DEUXIESME SERGENT  Levez sus, levez sanz demour, Libanius; si en venez: Faites tost et si nous suivez, Se bon vous semble.  LIBANIUS  Las! le cuer de paour me tremble! Las! las! las! Qu'ay je veu? Las! je me tieng pour deceu, Quant je ne sui crestiennez! Las! je voy bien que tu fuz nez, Emperére, de mauvaise heure. Or te queurent li dyables seure, Qui tourmentent ton corps et t'ame. Ce t'ont fait Basile et la dame Qui mére Dieu est appellée Et des crestiens honnorée. Mal menaças onques Basille De destruire li ne sa ville: Trop en a pris cruel venjance La mére Dieu par sa puissance, De qui j'ay veu la venue, Et conment des cieulx descendue Est a Cesaire la cité; Conment saint Mercure excité A de toy venir mettre a mort. Or voy je bien, tuit cil sont mort Et dampné sanz fin en enfer |

755 Il n'en est nul fors que li fiex De celle vierge; pour ce dy Que touz les diex paiens reny, Ne jamais je ne fineray Tant que du grant Basille aray Babtesme eu. 760

SAINT BASILLE Ha! mére Dieu, qu'ay je veu

De toy? peut c'estre ore mençonge Ceste vision, ou vray songe? Mençonge non, ains est certain;

Je tieng ci le livre en ma main. 765 Certes, maleureux sont cil Qui courroucent toy ne ton fil. Mais, dame, trop suis esbahiz De Julien, s'il envaiz

A si de saint Mercure esté

770 Que de sa lance ou corps bouté Ly ait si rudement le fer Que trebuchiez est en enfer Son corps et s'ame, et enfangié.

Dame, qu'ainsi soions vengié 775 De lui, peut il estre advenu? En ma vision l'ay veu, Ce m'est avis, estre pour voir. Hé! je le pourray bien savoir

Tout maintenant: car ou sacraire 780 De saint Mercure me vueil traire, Et savoir se g'y trouveray Ses armes, en quoy veu l'ay, Et especialment sa lance:

J'en aray trop bien congnoissance. 785 Secretain, levez sus, levez; Les armeures me monstrez De saint Mercure.

133 a

133 b

| LE SECRETAIN PREMIER CLERC              |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Mon seigneur, certes c'est droiture     |       |
| Qu'a vostre vouloir obeisse,            | 790   |
| Ou je seroie fol et nice.               | , ,   |
| Sa, sire, vezci ou ilz sont.            |       |
| Ha! doulce mére Dieu, qui ont           |       |
| Cil esté qui sont ci venu,              |       |
| Qui m'ont de ci endroit tolu            | 795   |
| Du saint martir les armes dignes?       | , ,   |
| Haro! Diex! Encor a matines             |       |
| Son haubert, son escu, sa lance         |       |
| Y laissay: vezci grant meschance.       |       |
| Las! dolens! las!                       | 800   |
| Saint Basille                           |       |
| Amis, ne vous courroucez pas;           |       |
| Vous en orrez briément nouvelles,       |       |
| Se Dieu plaist, et bonnes et belles.    |       |
| Or voy je bien, ne m'en esmaie,         |       |
| Quanque ay veu est chose vraye;         | 805   |
| Et pour voir le puis dire a touz.       |       |
| Or sus, or sus, mes amis doulz,         |       |
| Ysnellement!                            |       |
| Deuxiesme clerc                         |       |
| Egar! con j'ay dormi forment!           |       |
| Qu'est ce, mon chier seigneur? Qu'aveza | 810   |
| Qui si asprement conmandez              | , ,,, |
| Que nous levons?                        |       |
| Premier bourgois                        |       |
| Sire, est Julien, cil maux homs,        |       |
| Sur nous venuz?                         |       |
| SAINT BASILLE                           |       |
| Nanil, mes amis: levez sus!             | 818   |
| Une autre chose vous diray,             | 01.   |
| Dont, se Dieu plaist, je vous feray     |       |
| Touz esjoir.                            |       |
| 2 3 22 00 011 1                         |       |

133 c

| D           | EUXIESME  | BOURGOIS |
|-------------|-----------|----------|
| Sire, dites | vostre pl | aisir ;  |
| Tuit        | levé somr | nes      |

820 Tuit levé somme

SAINT BASILLE
Or entendez, femmes et hommes,
Qui ci avez la nuit veillié:
Soiez de cuer joient et lié,
Et loe chascun endroit soy

825 La mére du souverain roy,
Qu'elle doit bien estre loée:
Car la tempeste a tempestée,
Dont nous estions tuit tempesté;
D'iver nous a mis en esté.

830 Mettons tuit a lui servir cure:
Car par elle et par saint Mercure
Sommes de Julien delivre;
Corps et ame tout a delivre
Ont ja en enfer enfangié,

835 Tant nous ont bien de lui vengié:

C'est tout certain.

TROISIESME BOURGOIS
Ha! mére au doulx roy souverain,
Peut estre vraie ceste chose?
Sire, se dire le vous ose,
Plaise vous nous faire assavoir

840 Plaise vous nous faire assavoir
Conment vous savez qu'il est voir
Qu'il soit ainsi?

BASILLE

Conment je le sçay? vez le cy. Ennuit, en veillant conme vous

En oroisons, mes amis doulz,
Vi avenir une merveille
Trop grant, dont mes cuers s'esmerveille.
Car la doulce vierge Marie
Vi descendre, a grant compagnie,

850 Des cieulx en celle place la.

133 d

| La s'assist, la se reposa           |     |
|-------------------------------------|-----|
| En un siége qui li fut fait;        |     |
| La conmanda que tout a fait         |     |
| On li appellast saint Mercure;      |     |
| Et un ange bonne aleure             | 855 |
| L'ala querre, et il tantost vint    |     |
| Devant la vierge: la se tint,       |     |
| En li enclinant humblement,         |     |
| Monté et armé ensement              |     |
| Des armes propres, que si chier     | 860 |
| L'en garde dedans son moustier.     |     |
| La vi que la vierge lui dit :       |     |
| « Vaz me tost, va sanz contredit    |     |
| De Julien prendre venjance. »       |     |
| Saint Mercure a ce mot s'avance,    | 865 |
| Droit a Julien s'adresça            |     |
| Et parmy le corps li lansa          |     |
| Son glaive, si qu'il chay mors;     |     |
| Mais en morant fist un brait lors,  |     |
| Si tresorrible et si hideux,        | 870 |
| Qu'encore en suiz tout paoureux.    |     |
| Tantost après des ennemis           |     |
| Fu corps et ame en enfer mis.       |     |
| Et nient moins ne m'oblia point     |     |
| L'umble vierge, mais a ce point     | 875 |
| Jusqu'a moy vint, pour moy ce livre |     |
| Donner; puis dist: « Tu es delivre, |     |
| Basile, du fel Julien;              |     |
| Pense touzjours de faire bien,      |     |
| Et il te sera bien meri. »          | 88o |
| Adonc es cieulx se referi.          |     |
| Quant le livre vi en ma main,       |     |
| Je vi bien que c'estoit certain     |     |
| Ce qu'elle avoit parlé a moy;       |     |
| Mais de la mort doubtay un poy      | 885 |
| De Julien; si ne me teing           |     |

895

900

905

910

915

Plus, mais au secretain m'en veing, Si lui dis que sanz delaiance Me monstrast le fer de la lance, Le haubert, l'escu saint Mercure, Et il m'ouvri bonne aleure La chasse en quoy il les gardoit; Mais pour certain riens n'y avoit. Ainsi je fais conclusion, Que vraie est mon advision: Pour quoy, doulce gent, je vous pri, Loons la vierge sanz detri

Pour quoy, doulce gent, je vous pri Loons la vierge sanz detri Et mercions a genoulz nuz: Car un chascun y est tenuz Par verité.

TROISIESME CLERC

Ha! dame, qui la deité
Qui tout comprent en toy compris,
Est il nul qui puist le grant pris
De ta bonté, de ta valeur,
De ta pitié, de ta doulceur
Comprendre? Nanil, doulce dame;
Pour ce de cuer, de corps et d'ame
Tant com je puis te magniffi,

Tant com je puis te glorifi, Se j'en sui digne.

LIBANIUS

E! bonne gent, par amour fine Vueillez entendre ma raison. Dites moy sanz arrestoison Quel part pourray j'en ceste ville Trouver le saint homme Basille.

Le savez vous?

BASILE

Que vous plaist il, mon ami doulx? Dites le moy hardiement : Car Basille sui vraiement,

| IIIX  | L'EMPEREUR JULIEN                    | 205 |
|-------|--------------------------------------|-----|
| 134 a | Et vez me cy.                        | 920 |
|       | Libanius                             |     |
|       | Ha! sire, aiez de moy mercy,         |     |
|       | Et me vueillez empetrer grace!       |     |
|       | Car voir je ne say que je face,      |     |
|       | Ne que deviengne.                    |     |
|       | Basille                              |     |
|       | Mon ami, de Dieu vous souviengne!    | 925 |
|       | Seigneurs, il est touz effraez.      |     |
|       | Regardez, amis, ça venez;            |     |
|       | Qui estes vous? Se Dieu vous gart,   |     |
|       | Avis m'est a vostre regart,          |     |
|       | Que courrouz le cuer vous destraint. | 930 |
|       | Quelle cause vous a constraint       |     |
|       | De ci venir?                         |     |
|       | Libanius                             |     |
|       | Las! je ne say que devenir,          |     |
|       | Sire, tant sui esmerveilliez:        |     |
|       | Et, pour Dieu, que me conseilliez    | 935 |
|       | Appertement!                         |     |
|       | Basille                              |     |
|       | Amis, voulentiers doulcement,        |     |
|       | S'eusse de quoy.                     |     |
|       | Libanius                             |     |
|       | De quoy? sains homs, entens a moy;   |     |
|       | Je te diray chose moult fiére.       | 940 |
|       | Mors est Julien l'emperére,          |     |
|       | Sire, pour voir.                     |     |
|       | Basille                              |     |
|       | Conment le pouez vous savoir?        |     |
|       | Mon ami, ne me mentez point :        |     |
|       | Ou est il mors, ne en quel point?    | 945 |
|       | Aussi quant fu ce?                   |     |
|       | LIBANIUS                             |     |
|       | Sire, se je ne le sceusse            |     |
|       | De certain parler n'en osasse:       |     |

Mais j'estoie en la propre place, Dessus le fleuve d'Eufraten, 950 Ou il fina. Conment? Enten, Sains homs, et le voir te diray; Ja de mot ne t'en mentiray. Maistre de son hostel estoie 134 b 955 Et pour certain lors sommeilloie, Et en ce sommeil qui m'ot pris Vi une dame de grant pris, Qui royne sembloit bien estre, Descendant du regne celestre 960 Avec li moult grant compagnie De gent dont fu acompagnie, Qui furent tuit de blanc vestu, Et quant la dame assise fu, J'oy (car bien y mis ma cure) Qu'elle envoia querre Mercure, 965 Son chevalier, qui tantost vint. Tout armé devant li se tint, Et moult humblement l'enclina. Si oy qu'el li conmanda: « Vaz moy de Julien vengier. » 970 Et celi sanz plus atargier S'en vint a Julien, mon maistre, Son glaive parmi le corps mettre Maugré touz ceulx qui le gardoient, Qui touzjours entor li estoient 975 Heaumes laciez, haubers vestuz; Ne les prisa pas deux festuz, Ains leur occist entre leurs mains, Hui a set jours, ne plus ne mains; Et quant vint au glaive retraire, 980 Julien conmença a braire; Mais si orrible fu ce brait, C'onques homme ne fist si lait. Puis vi les ennemis d'enfer,

| XIII  | L'EMPEREUR JULIEN                     | 207  |
|-------|---------------------------------------|------|
|       | Qui, après le grant cop du fer,       | 985  |
|       | Emportérent et ame et corps;          |      |
|       | Puis vi que tantost après lors,       |      |
|       | Sains homs, la dame a vous s'en vint, |      |
|       | Et un livre qu'en sa main tint        |      |
|       | Vous donna par dileccion.             | 990  |
|       | C'est la fin de ma vision,            |      |
|       | Dont je conclu que ne vault riens     |      |
|       | Loy nulle, fors de crestiens.         |      |
|       | Pour quoy, sains homs, a toy m'apuy   |      |
| 134 c | Et a garant a toy afui.               | 995  |
|       | Ma loy reni, car tout est pesme:      |      |
|       | Si te requier avoir baptesme          |      |
|       | Tout maintenant.                      |      |
|       | SAINT BASILLE                         |      |
|       | Amis, bien soiez vous venant!         |      |
|       | Encor tieng le livre en mes mains,    | 1000 |
|       | Et sachiez que ne plus ne mains       |      |
|       | Vi je tout ce qu'avez veu.            |      |
|       | Dieu vous a des siens esleu,          |      |
|       | A ce que voy.                         |      |
|       | LIBANIUS                              |      |
|       | Sire, pour Dieu baptisez moy:         | 1005 |
|       | Si seray a fin et a chief             |      |
|       | De la douleur et du meschief          |      |
|       | Qui ou cuer m'est.                    |      |
|       | SAINT BASILLE                         |      |
|       | Amis, li sains fons sont tout prest;  |      |
|       | Despoulliez vous.                     | 0101 |
|       | LIBANIUS                              |      |
|       | Sire, de voz grez faire touz          |      |
|       | Sui aprestez.                         |      |
|       | SAINT BASILLE                         |      |
|       | Conment voulez estre nommez?          |      |
|       | Dites me voir.                        |      |

to35

1040

LIBANIUS

Libanius vueil nom avoir, S'il vous agrée.

SAINT BASILLE
Or entrez ci sanz demourée,
Et eslevez au ciel voz vez

Et eslevez au ciel voz yex. Creez vous qu'il est un vraiz Diex,

Qui le ciel et la terre fist,
Pére, filz et saint esperit,
Et ceste sainte trinitez
N'est qu'une seule deitez?
Respondez moy.

LIBANIUS

Sire, vraiement je le croy
Et le confesse.

SAINT BASILLE
Creez vous que par la haultesce

D'amour le filz tant seulement Nasqui pour nostre sauvement,

Conme homme humain?

LIBANIUS

Sire, je croy pour tout certain Qu'il est ainsi.

SAINT BASILLE

Et creez vous qu'il fu aussi Par l'euvre du saint esperit Faiz et formez, sanz contredit,

Et nez de la vierge pucelle, Vierge après l'enfanter, et qu'elle Est royne de paradis,

Et siet a la destre son filz

Lassus en gloire?

Sire, ceste chose estre voire Croy vraiement. 134 d

| L'EMPEREUR JULIEN                            | 209   |
|----------------------------------------------|-------|
| Saint Basille                                |       |
| Et creez vous derrainnement                  |       |
| Qu'en la fin du monde venra                  |       |
| Celui Diex, et nous jugera                   | 1045  |
| Touz ensemble, bons et mauvais,              | ·     |
| Selon noz euvres et noz faiz?                |       |
| Ce vueil savoir.                             |       |
| LIBANIUS                                     |       |
| Je tieng cest article et croy voir,          |       |
| Ne n'en doubt point.                         | 1050  |
| SAINT BASILLE                                |       |
| Que me requerez sus ce point?                |       |
| Dites avant.                                 |       |
| LIBANIUS.                                    |       |
| Sire, crestienté demant                      |       |
| Et vous requier.                             |       |
| SAINT BASILLE                                |       |
| Et vous l'arez, mon ami chier,               | 1055  |
| Tout maintenant; soiez en fis.               |       |
| Je te baptize, biau doulz filz,              |       |
| n nomine patris et filii et spiritus sancti. | Amen. |
| Or es en bon predicamen,                     |       |
| Amis: car par ce sacrement                   | 1060  |
| Es conjoins a Dieu tellement                 |       |
| Que, se tu maintenant moroies,               |       |
| Tout droit en paradis yroies                 |       |
| Avec les sains.                              |       |

LIBANIUS

J'en aour Dieu a jointes mains, 1065 Sire, et l'umble vierge Marie, A qui je vueil toute ma vie

De cuer servir.

BASILLE

Amis, pensez de vous vestir.

Or en alons bonne aleure,

Devant l'autel de saint Mercure,

Т. П

135 a

HIX

1080

A Dieu loenge et graces rendre De ce qu'il a volu deffendre Ceste cité d'estre a essil, Et nous touz jettez de peril, Et de ce que, par sa bonté, A la foy de crestienté Aussi vous tient.

LIBANIUS

Sire, il me plaist et a gré vient ; Je sui tout prest.

SAINT BASILLE
Suivez moy, seigneurs, raison est
Que Dieu soit hui magniffiez
De nous touz, et glorifiez
A haulte alaine.

LE SECRETAIN, PREMIER CLERC 1085 Vierge, royne souveraine, De qui Dieu a sa mére fait, A vous me plaing. Par quel meffait, Ne par quelle male aventure, Ay je perdu de saint Mercure 1000 Les saintes armes que gardoie? N'a gaires qu'encor les avoie. Las! le cuer de douleur m'en serre! Dame, je ne les sçay ou querre, S'en la chasse ne sont trouvées Ou ont esté acoustumées 1095 De garder. Encor sanz delay Tout maintenant garder yray. Ha! doulce dame de valour, Je te rens graces, je t'aour, Quant les voi en leur propre lieu : 1100 Certes c'est miracle de Dieu. Je le vois a mon seigneur dire.

135 b

Je le voy ça venir. Chier sire, Venez veoir appert miracle: En la chasse et ou tabernacle 1105 De saint Mercure sont pour voir Ces armes: ce vous fas savoir Pour tout certain. SAINT BASILLE Me dites vous voir, secretain? Esprouver vois ceste nouvelle. 1110 Seigneurs, loons tuit la pucelle Qui porta l'amoureux Jhesu. Vezci un fer qui a coru Parmi le corps, parmy le flanc De Julien. Vezci le sanc 1115 Dont encore est taint et soullié. Dont encore est tout chaut moullié. N'aions de lui plus de doubtance. Regardez touz : vezci la lance Dont a esté touz tresperciez 1120 Cil qui tant nous ot menaciez. Saint Mercure a mort l'a livré Et de lui nous a delivré: Or peut brouter s'erbe et son fain; Se Dieu plaist, nous arons du pain. 1125 N'y a plus mais qu'a haulte vois, Loons la mére au roy des roys, Qui tant est preste de secourre Touz ceulx qui a li veulent courre, Et a s'aide. 1130 LIBANIUS Certes, au cuer me fist grant hide Quant de ce fer li vi donner

Et parmi le corps assener;

Qui le tua.

C'est le propre fer de la lance

Et congnois bien que, sanz doubtance,

135 c

LE DEUXIESME CLERC
Sire, or pensez quel vertu a
L'umble vierge, mére de gloire,
Qui a fait que cette vittoire
Avons eu.

1140

LIBANIUS
Elas! Dès que je l'oy veu,
De lui amer fu si espris
Et encor sui, que je ne pris
Toutes les choses de ce monde
La plume d'une povre aronde:
Car sa biauté surmonte tout,
Et com plus ceste biauté goust
Plus suis espris de desirer;
Si que je ne puis savourer
Nulle autre chose

1150

1155

1145

LE TROISIESME CLERC
N'est merveille, s'en li enclose
Est toute joie et touz deliz:
Car c'est la rose, c'est le lis
De doulceur, de grace et d'amour,
Par quoy sommes hors de doulour
Et de tristesce.

LIBANIUS

Sire, entendez moy: après ce Que j'ay eu baptisement De vous, enseigniez moy conment Ma vie pourray maintenir A ce que je puisse avenir A acquerre l'amour de celle Qui enfanta vierge pucelle Sanz douleur l'amoureux Jhesu: Car je l'ay tant belle veu, Tant gracieuse et delittable, Tant parfaitte, tant amiable,

Que se retraire me vouloie

1165

| XIII    | L'EMPEREUR JULIEN                                         | 213  |
|---------|-----------------------------------------------------------|------|
|         | De li amer, je ne pourroie<br>Pour nulle rien.<br>Basille | 1170 |
| , 2 - J | Libanius, or voy je bien                                  |      |
| 135 d   | Que gousté avez un petit                                  |      |
|         | De sa grace, qui l'appetit                                |      |
|         | De s'amour desirer vous euvre.                            |      |
|         | Mais, amis, puis qu'a si haulte euvre                     | 1175 |
|         | Vous voulez mettre, il vous convient                      | 11/0 |
|         | Despiter et tout mettre au nient                          |      |
|         | Ce monde, et vous de li retraire;                         |      |
|         | Et c'est une grant chose a faire.                         |      |
|         | Car nulz n'y peut a droit venir,                          | 1180 |
|         | S'il ne se veult mettre et tenir                          |      |
|         | En solitude.                                              |      |
|         | Libanius                                                  |      |
|         | Sire, ma pensée et m'estude                               |      |
|         | Sont de moy mettre en hermitage,                          |      |
|         | Et j'en say un assez sauvage;                             | 1185 |
|         | Si que, se le me conseilliez,                             |      |
|         | Sains homs, je sui appareilliez                           |      |
|         | D'aler y manoir, et souffrir                              |      |
|         | Penitence, et mon corps offrir                            |      |
|         | Du tout au service de celle                               | 1190 |
|         | Que j'ay veu, qui tant est belle,                         |      |
|         | Puissant et haulte.                                       |      |
|         | Basille                                                   |      |
|         | Amis, je vous conseil sanz faulte                         |      |
|         | Pour le miex tenir ceste voie.                            |      |
|         | Voulez vous que je vous convoie                           | 1195 |
|         | Jusques au lieu?                                          |      |
|         | LIBANIUS                                                  |      |
|         | Nanil ja, sire; mais pour Dieu                            |      |
|         | En voz priéres me mettez                                  |      |
|         | Et beneiçon me donnez:                                    |      |
|         | Si m'en iray.                                             | 1200 |

1215

1220

1230

1.36 a

BASILLE

Mon ami, de cuer le feray. La beneiçon perdurable De Dieu, le pére esperitable, Vous soit donnée!

LIBANIUS

1205 Sanz faire ci plus demourée, A Dieu trestouz!

PREMIER BOURGOIS

Amoureux et courtoys et doulx, Sire, vous soit le roy celestre! Elas! Or va il son corps mettre Pour l'amour Dieu en penitance.

La mére Dieu par sa puissance Li doint bien faire!

DEUXIESME BOURGOIS

Amen! Et du Sathan contraire

Par qui li bon sont empeschié Le gart, si que jamais peschié En li ne sente!

SAINT BAZILLE

Mes amiz, sanz plus longue attente Vous en venrez avecques moy: Je vueil rendre a chascun par soy L'avoir que m'avez hui baillié. Mais avant yrons de cuer lié

Mais avant yrons de cuer lié
Et devotement, mi ami,
En la monteigne Didemi,
Ou assise est la maistre eglise

De nostre dame : la servise
Solempnel, au miex que pourrons,
En li merciant li feroas

Trestouz ensemble.

Premier clerc

Mon seigneur dit bien, ce me semble,

Et c'est raison.

136 b

Deuxiesme clerc
Certes, vous dites voir; c'est mon.
Ne la pourrons ja tant servir,
Que le bien puissons desservir
Que fait nous a.

Troisiesme clerc
Chier sire, ordenez qui ira
Devant : c'est drois.
Saint Bazille

Vous irez devant, mes bourgois : Seigneurs clers, derriéres serez Et après moy vous en venrez. Plus n'en parlons.

Plus n'en parlons.

Troisiesme Bourgois
Sire, devant nous en alons,
Quant c'est voz grez.

LIBANIUS HERMITE Dame, en qui li divins secrez Fu enclos, pour la toye amour Avoir, en touzjours mon demour Vueil ci faire en cest hermittage, Et toy servir d'umble courage. Dame, vueillez a mov entendre! E! mére Dieu, piteuse et tendre, Et preste de grace donner A cuer qui se veult ordener A toy amer, a toy servir; Dame, pourray je desservir Qu'avant que de ce siecle fine, Qu'en ta biauté qui tant est fine Te veisse une seule foiz? Las! Que requier je? Je congnoiz Que je pense a foleur trop grande Quant tel benefice demande,

1235

1240

1245

1250

| 1260 | Ne si excellent courtoisie.             |     |
|------|-----------------------------------------|-----|
|      | Mais l'amoureuse litargie               |     |
|      | Dont mes cuers est feruz et tains       |     |
|      | Pour vous, dame de touz les sains,      |     |
|      | M'a mis en vie si petite                |     |
| 1265 | Qu'en ce desert sui conme hermite,      |     |
|      | Ou j'ay moult grant temps mon pooir     |     |
|      | Fait de vous servir main et soir,       |     |
|      | En celle entente, en ce desir,          |     |
|      | Que vous venist, dame, a plaisir,       |     |
| 1270 | A vous des cieulx sa jus oultrer        |     |
|      | Et moy vostre biauté monstrer.          |     |
|      | Or n'y puis encore avenir;              |     |
|      | Voir si ne me puis plus tenir;          |     |
|      | Ou mont Didemi m'en yray;               |     |
| 1275 | La, dame, te deprieray                  |     |
|      | Tant que, s'il te plaist, tu m'orras    |     |
|      | Et mon desir acompliras.                |     |
|      | Je m'en vois ; cy ne vueil plus estre : |     |
|      | Certes je doy bien peine mettre         |     |
| 1280 | A y aler: car il m'est vis              | i c |
|      | Qu'en joie seray touz raviz             |     |
|      | Mais que j'y soie, Dieu mercy.          |     |
|      | Tant ay fait que je voy de cy           |     |
|      | Le saint lieu que je cerche et quier,   |     |
| 1285 | G'y sui. A! dame, or te requier         |     |
|      | Par tes glorieuses merites              |     |
|      | Que moy ton servant ne despites;        |     |
|      | Mais me vueilles de ta presence         |     |
|      | Par ta sainte benivolance               |     |
| 1290 | Consoler, royne des cieulx,             |     |
|      | Si qu'en toy regardant des yex          |     |
|      | Du chief, mes cuers soit assouviz       |     |
|      | Du desir, dont si alouviz               |     |
|      | Est de toy veoir, com tu scez.          |     |
| 1295 | Las! Je di trop, non pas assez;         |     |
| _    |                                         |     |

7.36 d

1310

1315

1320

Mais, vierge, n'y prenez pas garde:
Car vous veoir qui tant me tarde
Me fait ainsi hardiement
Parler. Combien que vraiement
Je sai bien que n'en sui pas dignes,
Nient moins dit on, vierge benignes,
Que pitiez tant en vous habonde,
Qu'il n'est nulz, se de pure et monde
Pensée vous prie et requiert,
Qu'il n'aviengne qu'ait ce qu'il quiert.
1305
Pour c'yci vous deprieray
Sanz cesser, et s'attenderay
Vostre vouloir.

Nostre Dame
Gabriel, or me fais savoir
De cel hermite qui la est,
Se, pour moy veoir, seroit prest
De souffrir c'on li crevast l'ueil
Senestre: car savoir en vueil
Sa voulenté.

DEUXIESME ANGE
Tantost, ma dame, en verité.

Or entens a moy, biau preudons,
Et a ce que diray respons.
Tu demandes a veoir celle
Qui enfanta, vierge pucelle,
En sa glorieuse biauté:
Aroies tu la voulenté
Que l'ueil senestre on te crevast,
Par si qu'elle a toy se monstrast
Visiblement?

'L'ERMITE
Crevast? Oil, certainement 1325

r 330

1 345

1350

Je le voulroie. Las! Qui est ce Qui sa parole a moy adresce? Nulle ame ci entour ne voy. O tu, chose parlant a moy, Di a ma dame que je vueil Tresvoulentiers perdre un mien oeil Pour li veoir.

GABRIEL

Dame, vous oez son vouloir, Et le veez.

Nostre Dame

Di li que les yeulz ait levez
Aux cieulx, sanz ailleurs regarder,
Et il me verra sanz tarder;
Je li promet.

GABRIEL

Biau preudons, a genouz te met
Et regardes ou firmament,
Et tu verras certainement
Ce que demandes.

L'ERMITE

Je feray quanque me conmandes Maintenant, sanz plus de respit : Car, je tieng, tu es esperit De Dieu, bon, non mie mauvais. Mes yex vueil eslever huimais

Au ciel lassus.

Nostre Dame
Gabriel, or t'en vas la jus,
Et quant tu verras qu'il sera
Temps et point, qu'il te semblera
Qu'il m'ait assez apperceue,
Oste lui d'un ocil la veue;

Ne laisse pas.

GABRIEL.

1355 Dame, je vois isnel le pas

137 a

# Touz voz grez faire. L'ERMITE

Ha! doulce vierge debonnaire. Or te voy je en ta grant biauté Et en ta haulte majesté. Or est mon cuer a grant solaz. S'a toy peusse monter, laz! Moult fusse nez de tresbonne heure Ha! ma dame, en telle demeure Vueillez sanz plus estre meshuit, Pour mon solaz et mon deduit Mouteplier: car il m'est vis Qu'en paradis soie ravis, Tant ay de gloire.

GABRIEL

Or te souffise quant a ore, Preudoms; tu l'as veue assez. Il fault cest oeil te soit crevez:

Plus n'en verras.

## L'ERMITE

Ha! vierge, qui Jhesu portas! Dame, sont ce cy de tes faiz? Je cuiday si estre refaiz De veoir une foiz ta face Que jamais riens ne desirasse Et si tost que je l'ay veue La soif de desir m'est creue. Si que ne m'ay seu garder En cel amoureux regarder; Ny avecques ce de la honte De l'ueil qu'ay perdu ne fas conte; Ja mes cuers n'en fust esperduz, Se desir en moy fust perduz. Mais de desir sui plus espris, Plus embrasez, plus entrepris C'onques mais ne fui a nul jour.

136o

1365

1370

1375

1380

137 b

Elas! dame, s'en lonc sejour Me mettez qu'encor ne vous voie, 1390 Je ne say mais que faire doie: Car mi desir si aigre sont, Et en mon cuer sont si parfont, Que riens ne m'y peut pourveoir, Se n'est seulement vous veoir, 1395

Vierge Marie.

NOSTRE DAME Michiel, vas tost, ne laisses mie, A cel hermite demander S'il voulra son autre oeil donner A crever, que plus n'en verra,

1400 Par si que veoir me pourra Aussi conme autre foiz a fait. Or verray je s'il a parfait Cuer en m'amour.

PREMIER ANGE

- Voulentiers, dame, sanz demour. 1405 Preudons, entens que je vueil dire. De par la mére nostre sire Jhesu Crist te vieng demander Se tu te soufferras crever
- L'autre oeil, que jamais n'en verras, 1410 Or t'avise que tu diras, Et tu verras encore celle Qui sur toutes autres est belle, La royne de paradis
- Par qui humains furent jadis 1415 Mis hors d'enfer.

L'ERMITE

Helas! ou a fut ou a fer Me soit crevez; il ne m'en chaille, Mais qu'a mon desirer ne faille Et que ma doulce dame voie.

1420 Car certes se cent iex avoie,

|        | Miex les vourroie avoir perduz,      |      |
|--------|--------------------------------------|------|
|        | Qu'ainsi demourasse esperduz,        |      |
|        | Que jamais je ne la veisse.          |      |
|        | Il n'est riens que je ne souffrisse, | 1425 |
|        | Mais que la voie.                    | 7    |
|        | Nostre Dame                          |      |
|        | Dy li qu'il adresce et avoie         |      |
| 137 с  | Ses yex a regarder sa hault,         |      |
| 10 / 0 | Et il me verra sanz default;         |      |
|        | N'en doubte point.                   | 1430 |
|        | Deuxiesme ange                       | 1430 |
|        | Preudoms, or te met en tel point,    |      |
|        | Conme estoies quant tu la vis;       |      |
|        | Et assez tost, soiez en fiz,         |      |
|        | La reverras.                         |      |
|        | Nostre Dame                          |      |
|        | Or tost, Michiel, la jus t'en vas.   | 1435 |
|        | Quant point sera, creuve li l'ueil;  | 1433 |
|        | Je le te conmans et le vueil.        |      |
|        | Or fais briément.                    |      |
|        | Michiel                              |      |
|        | Dame, fait sera bonnement;           |      |
|        | N'en doubtez pas.                    |      |
|        | L'ermite                             |      |
|        | Tout quanque tu conmandé m'as        | 1440 |
|        | Feray sanz nulle retenue.            | ,440 |
|        | Ha! dame, bien soiez venue,          |      |
|        | Qui estes de gloire fontaine         |      |
|        | Et de paradis souveraine!            |      |
|        | En vous veoir tant se delitte        | 1445 |
|        | L'ame qui en mon corps habite,       | 777  |
|        | Que dire je ne puis ne taire,        |      |
|        | Ne je ne say que doie faire,         |      |
|        | Tant sui de joie raempliz!           |      |
|        | Elas! tost m'ostez les deliz,        | 1450 |
|        | Doulce vierge, ou par vous estoie    |      |

|      | Maintenant quant je vous veoie:        |     |
|------|----------------------------------------|-----|
|      | Ne vous voy mais.                      |     |
|      | Michiel                                |     |
|      | De cest oeil ne verras huimais         |     |
| 1455 | Plus qu'as veu.                        |     |
| ·    | L'ermite                               |     |
|      | Ha! doulce vierge, deceu               |     |
|      | M'avez malement, se m'est vis,         |     |
|      | Par vostre biauté dont devis           |     |
|      | Ne peut estre fais ; regarder          |     |
| 1460 | Ne m'ay sceu si bien ne garder,        |     |
| •    | Que tant n'aie esté deceuz             |     |
|      | Qu'idropiques sui devenuz.             |     |
|      | A ma contenance bien pert:             | 137 |
|      | Car nient plus qu'idropiques pert      | •   |
| 1465 | La soif qui l'angoisse en buvant,      |     |
|      | Ainsi, vostre biauté devant            |     |
|      | Mon cuer, ne suis de soif delivres;    |     |
|      | Ayns ay plus soif com plus suis yvres: |     |
|      | Et ceste soit n'est autre chose,       |     |
| 1470 | Dame ou toute grace est enclose,       |     |
| 17   | Que le desir de vous veoir.            |     |
|      | Mais com plus vous ay veu, voir,       |     |
|      | Plus ay beu en habondance              |     |
|      | Doulcement, et succé plaisance         |     |
| 1475 | Qui en mordant me va lechant           |     |
| 17   | Et en buvant me va sechant;            |     |
|      | Et com plus la boy plus me seche       |     |
|      | Ceste yvresce, et touzjours m'esleche, |     |
|      | Et me fait joir et doloir,             |     |
| :480 | Et en saoulant mon vouloir             |     |
|      | Se reemplist de convoitise.            |     |
|      | Cil boire mon desir atise,             |     |
|      | Et mon cuer fait frire et larder,      |     |
|      | Doulce dame, en vous regarder,         |     |
| 1485 | Cil qui a joye et qui se deult.        |     |
|      |                                        |     |

138 a

Ha! doulce vierge, s'estre peut Qu'une foiz encore vous voie, Jamais plus vivre ne voulroie: Il me souffiroit atant certes. Elas! de ruses trop appertes 1490 Me debat, quant je n'i voy goute; Si say je bien, dame, sanz doubte Que, se vous voulés, vous serez Si puissant que bien le ferez. Dame, or me soit encor monstrée 1495 Vostre biauté, s'il vous agrée, Si po de temps et de si loing Com vouldrez, et je veuil ce poing Me soit coupez. NOSTRE DAME Mes amis, levez sus, levez! 1500 S'en alons tost a mon ami Que complaindre voy la enmy Celle grant place. MICHIEL Dame, n'y a nul qui ne face Vostre vouloir; c'est de raison. 1505 Or sa, disons une chançon En la alant. GABRIEL Il me plaist, amis; or avant: Disons celle qu'avons apris. RONDEL Eureusement est pris, 1510 Dame. cil qui sanz amer Met s'entente en vous amer ; Puis que de vous est espris Eureusement est pris: Car il en vient a tel pris 1515 Qu'il se fait ami nommer

De Dieu: donques sanz blamer

Eureusement est pris.
Dame, cil qui sanz amer
Met s'entente en vous amer.

1520 Met s'entente en vous

Nostre Dame
Mon chier ami, tu as empris
Une bataille fort et grant,
C'est que tu as le cuer engrant
De moy veoir en ma biauté;
Mais je te dy en loyauté
Que, se vraiement la veoies,

Plus assez la desireroies Que ne peuz faire.

L'ERMITE

Tresdoulce vierge debonnaire,
Qui cuer avez piteux et doulx,
Quelle grace me faites vous?
Ne vous verray je jamais point?
Vous veez voir bien en quel point
Pour vous suis mis.

NOSTRE DAME

Si feras; taiz toy, mes amis.

Pour ce que m'aimes d'amour fine,
Lassus, en gloire qui ne fine,
Seras assis en haut degré:
Car c'est le vouloir et le gré

De Jhesu, mon pére et mon filz;
Et si soies certains et fiz,
Que pour ce que t'entencion
As touzjours en devocion
Continué et maintenue,

Je te renderay ta veue.

Maintenant la te vueil touchier.

Or me dy voir, mon ami chier:

Conment te va?

L'ERMITE Ha! dame, se grace trouva 138 b

| L'EMPEREUR JULIEN                                                                                                                                              | 225     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| En vous le clerc Theophilus,<br>Si ay je fait, voire assez plus<br>Qu'il ne fist; nul n'en doit doubter.<br>Et qui peut, dame, raconter                        | 1550    |
| Com doulcement en vous s'acorde<br>Pitiez avec misericorde?<br>Ce n'est personne de ce monde.<br>Tresdoulce vierge, pure et monde,<br>Conment feray je mon deu | 1555    |
| Du benefice qu'ay eu<br>Yci par vous ?<br>Nostre Dame                                                                                                          | 1560    |
| Or te sueffre, mon ami doulz; Ne parle plus de tel langage, Mais entens. A ton hermitage Ne vueil je plus que tu retournes,                                    |         |
| Mais d'avec moy venir t'aournes: En un autre lieu te menray Demourer, que je te donray; La tenray j'avec toy convent; La te visiteray souvent,                 | 1565    |
| Mon chier ami.  L'ERMITE  Dame, ce qui vous plaist de my Pouez faire, c'est de raison; Du contraire nulle achoison Ne puis avoir.                              | 1570    |
| Nostre Dame Or pensez de vous esmouvoir, My ange, et devant moy alez, Et monstrez ce que vous savez De biau chant faire. Premier ange                          | 1 5 7 5 |
| Vostre conmant nous doit bien plaire, Dame des cieulx, et si fait il. Avant; chanterons nous?                                                                  | 1580    |

т. н

138 с

иих

DEUXIESME ANGE

Oil;

Nous n'en pouons estre repris.

RONDEL

Car il en vient a tel pris
Qu'il se fait ami nommer
De Dieu; donques sanz blasmer
Eureusement est pris,
Dame, cil qui sanz amer
Met s'entente en vous amer.

Explicit.

# XIV

# MIRACLE

DE

UN PREVOST QUE NOSTRE DAME DELIVRA

## PERSONNAGES

LE PAPE LE CARDINAL LE CHAPPELLAIN LE PREMIER SERGENT D'ARMES SECOND SERGENT ESTIENNE, JUGE LE SERGENT L'ARCEDIACRE LE PROCUREUR DE SAINTE AGNÈS LE PROCUREUR DE SAINT LORENS LE MESSAGIER DIEU GABRIEL SAINT LORENS SAINTE AGNÈS PREMIER DYABLE SECOND DYABLE SAINT PRIST NOSTRE DAME LE SECOND ANGE

Cy conmence un miracle de Nostre Dame d'un prevost que a la requeste de saint Prist Nostre Dame delirra de purgatoire.

## LE PAPE

staus seigneurs, entendez a moy, Puis que ces bonnes gens cy voy Assemblez pour l'amour de celle

Qui enfanta vierge pucelle, Je leur vueil un sermon donner. Faites moy un lieu ordener

Ou le feray.

LE CARDINAL

Saint pére, ne vous mentiray. Vezla un lieu, ce m'est avis, Tout ordené et bien faitiz

Pour preeschier.

LE CHAPPELLAIN Il dit verité, pére chier. Il est tout propre a sermon faire Et nous vous ferons ces gens taire,

Mais qu'i soiez.

LE PAPE

Faites donc, si me convoiez Sergens, et vous aillez devant. Faites vuider voie, or avant, Tant que la soic.

139 b

LE PREMIER SERGENT D'ARMES Voulentiers, sire. Faites voie; Sus de cy! sus!

SECOND SERGENT

Avant de cy! avant en sus! Levez sus tost! alez arriére. Avant! avant! que ne vous fiére. Paiz, seez jus.

25

## LE PAPE

De Maria natus est Jhesus. Mathei 11º. Au conmencier de nostre briéve colacion, si conme il est saintement acoustumé, pour grace empetrer, saluerons la benoite vierge Marie, en disant Ave Maria. De Maria natus est Jhesus, ubi supra. Qui a en soy conmencement de purté parvenir peut a acomplissement de bonté. Que ceste raison ci soit vraie, je le preuve ainsi. Vous veez que par nature la fleur si est conmencement de l'odeur qui de lui vient et de toute la vertu qui est en lui; et pour, ce de tant conme la fleur si est plus noble, de tant l'odeur qui vient de lui est plus souef flairant et sa vertu aussi plus grant: ce veez vous de la fleur du lis et de la rose, que pour ce sont elles dites entre les autres fleurs nobles pour ce qu'ilz sont de grant odeur et de grant vertu. Doulce gent, a parler espirituelment, la benoite vierge Marie fu une fleur de souveraine purté et de souveraine valeur. Car si conme dit le livre de Cantiques, c'est la fleur du champ et le lis des valées : la fleur du champ par charité, le lis des valées par humilité. Et 13qc pour ce l'odeur et la vertu qui yssi de lui, c'est assavoir le benoit fil de Dieu, le doulx Jhesu fu souverainement souef flairant, souverainement vertueux et confortatif contre maladie de pechié et souverainement puissant pour la puissance de l'ennemi disciper et destruire. Et pour ce peut l'en dire de lui ce qui est escript, Ecclesiastes duodecimo: Florebit amigdalus, impingabitur

locusta, discipabitur capparis: l'alemandier flourira, le sauterel sera engressié et capparis sera degastée. Doulce gent, par l'alemandier qui doit florir j'entens la glorieuse vierge; car aussi conme l'alemandier flourist plus tost que nul autre arbre, aussi la glorieuse vierge Marie fu la premiére de toutes qui ot la fleur de purté; et aussi conme le fruit de l'alemandier est medicinable a homme malade et contre morsure de beste venimeuse, aussi le fruit de la benoite vierge, c'est assavoir le doulx Jhesus, fut medicinable et prouffitable a toute humaine nature; car par lui fu mis a mort l'ennemi et sa puissance destruitte; c'est donc l'alemandier florissant. Impingabitur locusta: le sauterel sera engressié. Par ce sauterel j'entens homme qui avoit esté engressié de la 130 d gresse des dons de Dieu; la raison si est : le sauterel. pour un poy de froidure, quant il la sent, est tantost pasme et aussi conme mort, mais par la chaleur du soleil il revient et revit; aussi homme, avant la naiscence du doulx Jhesus, qui est le pardurable soleil, par la froidure de petite foy et de petite charité et de ce qu'il estoit aussi sanz nulle devocion, estoit tout pasmé et admorti, mais a la naiscence du soleil pardurable, qui est l'odeur et la vertu de ceste glorieuse fleur, il revesqui. Discipabitur capparis. Doulce gent, par ce capparis, qui est une herbe plaine de gresse qui doit estre degastée, je n'en tiens mais que la gresse de luxure, laquelle fu du tout discipée et destruitte quant de la glorieuse vierge Marie pure et nette nasqui la bonté souveraine, de laquelle et pour laquelle sont dites les paroles au conmencement proposées: De Maria natus est Jhesus: le doulx Jhesus est nez de Marie. Es quéles paroles sont touchées troys choses : premiérement, la vierge enfantant tresfine purté, de Maria; secondement, de lumiére naisçant grant nouvelleté, natus est; tiercement, de ceste lumiére apparant tresmerveilleuse bonté, Jhesus.

Quant au premier, je di que la vierge fu tresfinement espurée, car elle fu de Dieu especialment enluminée; quant au second, nostre viellesce ne pouoit estre 140 a reparée, se la lumière pardurable ne fust temporelment née; quant au tiers, c'est signe de bonté grant et nient nombrée, quant l'en fait grace a celu iqui ne l'a pas gangnié. Du premier, je di qu'i nous est touchié de la vierge enfantant tresfine purté, de Maria. Vous veés que les estoilles, qui en ce monde jettent leurs raiz et enluminent, sont pures et en naiscence et en nature, et certes la glorieuse vierge Marie fu une estoille tresclére et trespure et pour ce est elle appellée Marie, car autant vault a dire Marie conme estoille de mer; laquelle fu enluminée des raiz du saint esperit; et pour ce fut elle tresdoulce : car les raiz et les dons du saint esperit la disposérent a ce qu'elle fust digne de recevoir celui qui est l'image de Dieu le pére et la biauté de tout le monde; car ce fu celle en qui rien ne pot avoir lieu, mais que Dieu seulement; et pour ce peut estre dit de li ce qui est escript, Luce primo: Nomen virginis Maria: le droit nom de la vierge est Marie. Et en ceste auttorité nous est monstré de valeur excellent un argument nommé de biauté atraiant aournement : virginis, de doulceur norrissant un condiment, Maria. Doulce gent, quant personne est de grant renommée, c'est signe de grant 140 b value, et cecy je le preuve par exemple; quant l'odeur des espices est espendue et santue, lors est la vertu d'vcelles espices aperceue et cogneue; aussi l'odeur de bonté de la glorieuse vierge est espandue et sa vertu par tout le monde sentue. Conment? car il n'est personne, soit en mer, soit en terre, se elle se voit en peril de corps, ou assaillie de quelconque temptacion, ou en aucune tribulacion, et elle veuille appeler Marie et son aide requerre, qui tantost n'y truisse le reméde de toute consolacion; car c'est l'estoille de mer qui a touz euvre le sain de sa largesce et a touz habandonne sa grace. Et

pour ce dit mon seigneur saint Augustin: Mes chiers amis, esjoissons nous; a mont noz cuers eslevons; la vierge Marie aourons et graces li rendons. Car par elle et par son chier filz sommes appellés de tenébres a lumiére, de mort a vie, de corrupcion a incorrupcion, d'essil a heritage, de pleurs a joye, de desert au royaume des cieulx et de grace a gloire. Ceste gloire nous vueille donner et ottroier li péres et li filz et li sains esperiz, Qui est unus Deus benedictus in secula seculorum.

|  | Est. | IEN | NE | JU | GE |
|--|------|-----|----|----|----|
|--|------|-----|----|----|----|

Lembert, sanz fère arrestoison. 140 C Alons men saluer saint Prist Et li prier qu'il nous aist Par devers Dieu.

LE SERGENT

Mais menez moy en aucun lieu Ou boire puissons d'avantage; Si ferez plus grant vassellage,

Je vous promet.

35

30

ESTIENNE

Je say bien ou il est tout prest, Mais g'iray avant saluer Saint Prist et puis au retourner Irons au Glay.

LE SERGENT

Or alons dongues sanz delay; Vous n'en feriés rien autrement. Vous l'amés de cuer malement, Ne scay se ja vous amera, Mais au mains sçay je bien qu'il a

L'amour de vous.

45

40

ESTIENNE

Tu as dit voir, mon ami doulx, Et, pour sa grace desservir,

Certes on le doit bien servir; Car c'est un glorieux martir. Pour ce ne vueil mon cuer partir De lui servir tout mon vivant, Car pieça li ay convenant Et j'espére qu'i me vauldra Quant tout le monde me fauldra,

55 Siques n'en parlons plus maishui.

Puis que devant son autel sui, Envers lui me vueil aquitter. Attens me ci et sanz doubter A deux moz m'en delivreray.

60 E! glorieux martir et vray,
Ami de Dieu, sire saint Pry,
M'ame en ta sainte garde ottry
Et mon corps, quel pecheur que soie. 140 d
Sire, qui es lassus en joye

A Dieu qui ne faut ne ne ment
Requiers pour moy misericorde
Si qu'a li puisse avoir accorde
Et estre de mes pechiez quittes

70 Par tes glorieuses merites.
Ce t'ay requis et requerray
Touz les jours mais que je vivray.
Ne te sçay miex ne plus requerre.

Lembert, alons nous ent bonne erre
Nos plaiz tenir.

LE SERGENT
Vous n'y pourrez maishuy venir
Trop tost, car le jour est bien hault,
Nonpourquant s'ay je soyf et chault;
Si beusse bien un cliquet

| XIV   | UN PREVOST QUE NOSTRE DAME DELIVRA | 235 |
|-------|------------------------------------|-----|
|       | Avant de vin, mais qu'il fust net, | 80  |
|       | Fin, cler et bon.                  |     |
|       | Estienne                           |     |
|       | Sueffre toy et nous en buvron,     |     |
|       | Se des plaiz tenir sui delivres,   |     |
|       | De si bon, ou j'ardray mes livres, |     |
|       | Que tel ne bus d'un an entier,     | 85  |
|       | Et si n'en paierons denier         |     |
|       | Ne toy ne moy.                     |     |
|       | Le sergent                         |     |
|       | Je ne vous en craing, par ma foy.  |     |
|       | Savez pour quoy? car j'ay d'usage  |     |
|       | Trop bien que souvent d'avantage   | 90  |
|       | Boive et pour nient.               |     |
|       | Estienne                           |     |
|       | N'est ce pas mon frére qui vient   |     |
|       | Devant nous par celle ruelle?      |     |
|       | Il a vestu robe nouvelle,          |     |
|       | Ce m'est avis.                     | 95  |
|       | Le sergent                         |     |
|       | Oil, sire, par saint Denis;        |     |
| 141 0 | C'est il pour voir.                |     |
|       | Estienne                           |     |
|       | Frére, bon jour puissiez avoir.    |     |
|       | Qu'est ce? quel part?              |     |
|       | L'arcediacre                       |     |
|       | Biau frére, Dieu de mal vous gart! | 100 |
|       | Je vieng a vous un po parler.      |     |
|       | Je vous di qu'il m'en fault aler   |     |
|       | A Milan a mon benefice,            |     |
|       | Car on me tient pour fol et nice   |     |
|       | Que je n'y ay fait un voyage       | 105 |
|       | Pieça; trop y ay grant dommage,    |     |
|       | Ce m'a on escript.                 |     |
|       | Estienne                           |     |
|       | Frére, si m'aist Jhesu Crist,      |     |

135

Bien vous en croy.

L'ARCEDIACRE

Biau frére, il est voir : si vous proy 110 Que vous vueillez de mon hostel Donner garde et de mon chastel Aussi com vous feriés du vostre. Car il est voir com patenostre, 115 Se je muir, tout vostre sera.

C'est ce qui m'a amené ça

A vous parler.

ESTIENNE

Quant pensez a vous en aler? Dites me voir.

L'ARCEDIACRE

Maintenant: j'ay ja fait mouvoir 120 Mes chevaux qui devant s'en vont; A deux luyes près m'atendront Ou monteray.

ESTIENNE

Au mains je vous convoieray

Jusqu'au monter.

L'ARCEDYACRE Non ferez, frére, sanz doubter. Savez pour quoy? je ne vueil mie, Pour doubte qu'aucun ne m'espie, C'on sache que je voise hors.

1.11 b

Bon fait son chastel et son corps 130 Garder touziours.

ESTIENNE

Souffrez, je vous pri par amours, Qu'huy mais vous tiengne en ce chemin Compagnie; demain matin

M'en revenray.

L'ARCEDIACRE Certes, biau frére, non feray. Vous n'irez de cy en avant;

| 1. | П | и |  |
|----|---|---|--|
| ./ | и | в |  |

141 c

| N PREVOST QUE NOSTRE DAME DELIVRA     | 237 |
|---------------------------------------|-----|
| Demourez; a Dieu vous conmant.        |     |
| Gardez bien tout.                     |     |
| Estienne                              |     |
| Si feray je combien qu'il coust,      | 140 |
| Ne vous en doubtez ja, biau frére.    |     |
| Alez: je prie a Dieu le pére          |     |
| Qu'a joie puissez revenir.            |     |
| Lembert, alons noz plaiz tenir        |     |
| Sanz plus cy estre.                   | 14  |
| Le sergent                            | •   |
| Alons nous ent delivrer, maistre,     |     |
| S'irons dyner.                        |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |
| Estienne                              |     |
| Or ça, il nous fault delivrer.        |     |
| Appelle nous, il en est temps,        |     |
| Le procureur de saint Lorens          | 150 |
| Et le procureur sainte Angnès,        |     |
| Si me delivreray huymais              |     |
| De leur besoingne.                    |     |
| Le sergent                            |     |
| Voulentiers, sire, sanz eslongne;     |     |
| Aussi en say je assez la guise.       | 155 |
| Ou est le procureur de l'eglise       |     |
| De sainte Angnès?                     |     |
| Le procureur de sainte Agnès          |     |
| Ho! vez me cy. Je sui touz près;      |     |
| N'appellez plus.                      |     |
| Le sergent                            |     |
| Sa, passez avant; levez sus           | 160 |
| Sanz parler, je le vous deffens.      |     |
| Le procureur de saint Lorens          |     |
| Est en deffault.                      |     |
| I E PROCUPEILE DE SAINT I OPENS       |     |

Ho! vez me cy, par saint Thibaut. Ho! ho! Lembert.

175

ī 80

185

190

Le sergent Or soiez de venir appert; Passez avant.

ESTIENNE

Or ça, seigneurs, je vous demant Premiérement que vous fondez, Avant qu'a riens me respondez Oue vueille dire.

Le procureur de sainte Agnès Vezcy conment me fonde, sire, Par bonne lettre.

LE PROCUREUR DE SAINT LORENS Aussi vous vueil mon pouoir mettre En vostre main.

Estienne

Lire les vueil pour plus certain Estre de voz fondacions. Bien voy voz procuracions; Elles me souffisent assez.

Vezcy: vous et voz gens passez Estes par ma terre qui est Près de vous, dont il me deplaist. C'est ce pour quoy vous ay mandez, Car je vueil que le m'amandez

Congnoissanment.

Le procureur de sainte Agnès Sire, vous savez vraiement Que je suis un homme d'eglise: Ne suis tenuz en nulle guise De cy respondre.

LE PROCUREUR DE SAINT LORENS Sire, se vous vouliez confondre L'eglise, ce seroit pechiez. Nous ne sommes pas voz subgiez; Nous avons droit juge ordinaire.

Devant celui pouez vous faire

141 d

XIV

142 a

Ycy endroit.

Le procureur de sainte Agnès

Non suis je, si en demans droit

Cy en appert.

220

Estienne
Entens a moy, entens, Lembert.
Avez vous pris contre moy guerre?

245

250

Par la foy que je doy saint Pierre
N'a saint Prist que j'ayme et honneure,
Ma sentence en diray en l'eure.
Des troys maisons que vous avez
Decoste moy ne joirez
Tant com je soie homme vivant,
Ne vous, ce vous ay convenant,
Du jardin qui siet lez ma terre.

Du jardin qui siet lez ma terre.

Vas me tost un serrurier querre:

Tout mettray en l'eure en ma main,

Et si vous dy bien de certain

Que ce je pechié ne doubtoie

Tous deux en prison vous mettroie.

Fuiez de cy.

LE PROCUREUR SAINT LORENS Sire, sire, pour Dieu mercy: Regardez que c'est que vous dites. Sommes nous bougres ne herites Ne malfaitteurs? nanil, ce croy. Sire, je ne say donc pour quoy Vous nous voulez desheriter. Grant pechié seroit, sanz doubter,

Se le faisiez.

## Estienne

Par saint Prist, se ne vous taisiez, Vous arez meschance du corps. Vuidiez : alez jangler la hors Et vous plaindre a qui que vouldrez. La saisine ne m'en toldrez

Jour que je vive.

LE PROCUREUR SAINTE AGNÈS
Chose que nul de nous estrive
Contre vous, sire, ne vault rien.
Si m'en tais; pour quoy je voy bien
Contre vous ne pouons plaidier.
Alons men. Vierge, or te requier,

| 0 | 4   | - |
|---|-----|---|
| 1 | -1. | 1 |
|   |     |   |

|       | Et martire Dieu, sainte Angnès,   |     |
|-------|-----------------------------------|-----|
|       | Puis qu'il te tolt com felon nès  |     |
| 142 b | Ton jardin, qu'a Dieu en demandes |     |
|       | Avoir droit, si que tu li rendes  | 260 |
|       | Ce qu'il mesprent.                |     |
|       | LE PROCUREUR DE SAINT LORENS      |     |
|       | En nom Dieu, la rage qui prent    |     |
|       | Es dens ne puit des siens partir, |     |
|       | Ce pri saint Lorens le martir     |     |
|       | Que je sers conme chappellain,    | 265 |
|       | Tant qu'il nous ait rendu a plain |     |
|       | Ce qu'il nous tolt.               |     |
|       | LE PROCUREUR DE SAINTE AGNÈS      |     |
|       | Laissons ester: alons men tost    |     |
|       | Moy et vous ensemble diner.       |     |
|       | Encore suis j'a desjuner,         | 270 |
|       | Se Dieux me voie.                 |     |
|       | LE PROCUREUR DE SAINT LORENS      |     |
|       | Mengier certes je ne pourroie,    |     |
|       | Tant sui courciez.                |     |
|       | Le procureur de sainte Agnès      |     |
|       | Je vous lo que vous n'en faciez   |     |
|       | Semblant nesun; venez vous ent.   | 275 |
|       | Je vous menray privéement         |     |
|       | En un biau lieu.                  |     |
|       | LE PROCUREUR DE SAINT LORENS      |     |
|       | Je n'yray mie; alez a Dieu,       |     |
|       | Et grant merciz.                  |     |
|       | Le procureur sainte Agnès         |     |
|       | Je vous feisse a sanc rassis      | 280 |
|       | Boire de bon vin; n'en doubtez.   |     |
|       | Ce poise moy que n'i venez,       |     |
|       | Messire Hue.                      |     |
|       | Le procureur de saint Lorens      |     |
|       | A Dieu; je vueil par ceste rue    |     |
|       | Mon chemin prendre.               | 285 |

305

310

315

#### ESTIENNE

Lembert, alons sanz plus attendre Mettre en ma main ces troys maisons De quoy plaidié yci avons Et ce jardin.

LE SERGENT

142 C

Vous en deverez bien le vin,
Maistre, qui ainsi les avez.
Voz besongnes faire savez
Sagement sanz vous esmaier.
Vous n'en paierez ja denier
Et si seront vostres tretoutes.

Et si seront vostres tretoutes.

Pour Dieu, vous doulent point les coutes
D'ainsi ferir?

#### ESTIENNE

Ces coquars prestres abetir
Pour leur prestrise me cuidoient.
Je croy qu'abuté ilz avoient
Qu'amende n'oseroie d'eulx
Prendre pour ce qu'estoient deux.
Et je te fas bien assavoir
J'ay, long temps a, de tout avoir
Grant fain eu.

Le sergent Vous y avez huy bien sceu Estre pour vous.

#### ESTIENNE

Tu as dit voir, mon ami doulx. G'i vueil aler, si te requier, Va m'amener un serrurier, Si les verrons et hault et bas. A l'uis devant me trouveras Ou t'attendray.

LE SERGENT Sire, voulentiers le feray. Je le vois querre.

|   |    | 0 |
|---|----|---|
| 2 | -4 | 1 |
|   |    |   |

| T  |       |      |
|----|-------|------|
| F. | MESSA | GIFR |
|    |       |      |

Dieu qui crea et ciel et terre Vous doint honneur et joye, sire, Si conme vostre cuer desire

Par son plaisir.

## ESTIENNE

Baudet, bien puisses tu venir. Par saint Prist, mon ami, quel chiére! Conment va, di? que fait mon frére? Est il bien sain?

142 d

# LE MESSAGIER

Certes, sire, il avra demain

Deux mois, puis que fault que le die, Qu'entrasmes de la Lombardie En une moult noble cité, Qui nommée est, par verité, Pavie, sire, et la endroit Fu malades si a destroit Que la touz ses jours il passa. La pour certain il trespassa; La gist mon bon seigneur loyal A qui l'umble vierge royal, Mére Dieu, soit a l'ame amie. E! las, tout li cuers me lermie Quant me souvient conment m'amoit Et com doulcement reclamoit Touz sains quant fu eneuliez. N'est homme tant soit de cuer liez Qui ne plourast, si le veist, Et qui ne jugast et deist : Cest homme cy s'en va en gloire;

ESTIENNE

Tant avoit en Dieu grant memoire

E! las, or suis je tout par moy: Je n'ay mais plus frére ne suer!

Et vraie fov.

320

325

330

335

340

370

143 a

Las! je doy bien avoir au cuer Triste douleur.

LE MESSAGIER

Sire, ce sera grant foleur
De vous mettre en doleur si dure.
Je say bien qu'il fault que nature
S'aquite, mais se m'en creez,
Si grant dueil mie ne ferez

355 · Qu'en vailliez pis.

ESTIENNE

A bien po que je ne despis Dieu et sa mére et touz ses sains Et que ne m'estrangle a mes mains.

Las! que feray?

LE MESSAGIER

Sire, faites ce que diray,
Si ferez miex et c'est raisons.
Mon seigneur fu un vaillans homs
Qui moult tenoit en sainte eglise.
Ordenez conment son servise

Soit fait aussi solempnelment Con se le corps presentement Estoit icy.

Estienne

Tu diz bien, il sera ainsi
Dedans quinze jours au plus loing.
Mais je vueil au plus grant besoing
Courre; c'est de mettre en ma main
Quanque il a ennuit et demain.
Et je te diray que feras:
Sanz plus cy estre t'en yras

A ces villes de cy entour
Dire a noz amis par amour
Que tant com je puis je leur pri
Qu'ilz viengnent ycy sanz detri;
S'ilz dient pour quoy, pour moy faire

| XIV   | UN PREVOST QUE NOSTRE DAME DELIVRA  | 245   |
|-------|-------------------------------------|-------|
|       | Compagnie a l'anniversaire          | 38o   |
|       | De leur ami.                        |       |
|       | LE MESSAGIER                        |       |
|       | Sire, foi que doy saint Remy,       |       |
|       | Moult voulentiers.                  |       |
|       | Estienne                            |       |
|       | Et je m'en vois endementiers        |       |
|       | Ou je t'ay dit.                     | 385   |
|       |                                     |       |
|       | Dieu                                |       |
|       | Gabriel, sus sanz contredit.        |       |
|       | Vas tantost, je le te conmant,      |       |
|       | Dire a Sathan que je li mant        |       |
|       | Qu'il prengne le prevost Estienne   |       |
|       | En corps et en ame et le maine      | 390   |
| 143 b |                                     | - 3 - |
| , -   | Et la le bate et le pugnisse        |       |
|       | Et le face a peine partir           |       |
|       | Sanz l'ame hors du corps partir;    |       |
|       | Car je li deffens a li nuire,       | 395   |
|       | Voire, afin que par lui ne muire.   | ř     |
|       | Voiz tu m'entente?                  |       |
|       | L'ange                              |       |
|       | Sire, oil; je vois sanz attente     |       |
|       | Faire vostre conmandement.          |       |
|       |                                     |       |
|       | Sathan, sanz nul delaiement,        | 400   |
|       | Fay qu'en purgatoire soit mis       | 400   |
|       | Le prevost Estienne et pugnis       |       |
|       | Sanz li du tout a mort destruire,   |       |
|       | Car Diex ne veult mie qu'il muire,  |       |
|       | Mais qu'il sente qu'est purgatoire. | 405   |
|       | Cecy te mande Dieu de gloire.       |       |
|       | Vas, si le fais:                    |       |

415

420

425

430

143 c

SAINT LORENS
Sainte Agnès, je voy que meffais
S'est trop et vers vous et vers moy
Le prevost Estienne, par foy;
Car troys maisons tolt a m'eglise
Et a vous par autelle guise
Vostre jardin.

SAINTE AGNÈS Dieu, qui est vray juge sanz fin, Se nous l'en voulons deprier, Nous en fera sanz detrier

Bonne venjance.

SAINT LORENS
De ce n'ay je mie doubtance.
Et puis qu'il nous a tant meffait,
Alons a Dieu nous deux de fait,
Si nous plaignons.

SAINTE AGNÈS
Je lo miex qu'encore attendons
Un poy, car espoir qu'il venra
A ce qu'il se repentira

De son meffait.

SAINT LORENS
Puis qu'il vous plaist, qu'ainsi soit fait;
Il me souffist.

PREMIER DIABLE
Vehemot, dy moy sanz respit,
Tu fais malement l'esperdu.
Qu'as tu? je t'en pri; dont viens tu,
Ne de quel part?
SECOND DYABLE

Laisse m'en pais; dyable y ait part. Je cuiday prendre tout ouan L'arcediacre de Milan

| UN PREVOST QUE NOSTRE DAME DELIVRA     | 247 |
|----------------------------------------|-----|
| A ce qu'il fust nostre sanz fin,       | 435 |
| Mais il a esté si affin                | ·   |
| De Dieu a sa fin, et de fait           |     |
| A fait tant que riens n'y ay fait      |     |
| Fors que tant, c'est bien chose voire, |     |
| Que je l'ay mis en purgatoire.         | 440 |
| La est en paine et en tourment,        |     |
| Mais je me doubt qu'assez briefment    |     |
| N'en soit hors mis.                    |     |
| PREMIER DYABLE                         |     |
| Ne t'en chaille. Je suis conmis        |     |
| D'aler son frére tout vif querre,      | 445 |
| Le prevost. Alons y bonne erre;        |     |
| Si emportons et ame et corps           |     |
| En paine: trop a fait de tors          |     |
| A bonnes gens.                         |     |
| SECOND DYABLE                          |     |
| Je n'en seray pas negligens.           | 450 |
| Or alons donc sanz plus parler.        |     |
|                                        |     |
| Egar! je le voi la aler;               |     |
| Alons le prendre.                      |     |
| PREMIER DYABLE                         |     |
| Alons, Vehemot, sanz attendre,         |     |
| Si le hapons en un sursaut.            | 455 |
| Sa, prevost, en enfer le chaut         |     |
| Vous porterons.                        |     |
| SECOND DYABLE                          |     |
| d Non pas, mais nous l'i trainnerons.  |     |
| En sanglante heure nous fault il       |     |
| Porter sur noz colz tel ostil.         | 460 |
| Tien la, lie le conme un fol           |     |
| Et par les mains et par le col.        |     |
| Il nous a longuement servi,            |     |
| Si qu'il a trop bien desservi          |     |
| Que le servons.                        | 465 |

XIV

143

LE PREMIER DYABLE Il le nous convient mettre ou fons De purgatoire; au dire voir, La sera son maistre manoir Un grant temps. Il y maçonna Dès que les troys maisons osta

A Lorentin.

SECOND DYABLE Tu dis voir, et pour le jardin Agnesot il aura un feu Ou nuit et jour ardra. Hareu!

475 Com je suis aise.

L'ARCEDIACRE

Ha! vrais Dieux, mercy! sire, plaise A ta puissance souveraine, Qui cy me tient en ceste paine, C'un petit lache sa rigueur. Trop m'est griéve ceste douleur Et ce feu trop ardent et chaut. Las! las! que cy souffrir me fault!

Vraiz Diex, mercy!

ESTIENNE

E! las, biau frére, estes vous cy En tel tourment?

L'ARCEDIACRE

Oil, frére, certainement. Icy convient ma lasse d'ame Souffrir l'ardeur de ceste flame. Cy sui tourmentez jour et nuit D'ardure qui cy m'art et cuit Que je ne la puis exstimer. Ainsi fault tout le roul lymer

De mes meffaiz.

ESTIENNE

Las! biau frére, cy a griez fais

490

480

485

144 a

| UN PREVOST QUE NOSTRE DAME DELIVRA | 249   |
|------------------------------------|-------|
| A porter. Or me dites voir,        | 495   |
| Quel pechié pouez vous avoir?      |       |
| Touz li mondes de cy a Romme       |       |
| Vous tenoit a si saint preudomme.  |       |
| Dont vient ce vice?                |       |
| L'arcediacre                       |       |
| Biau frére, conme fol et nice      | 500   |
| Fui trop d'avarice entechiez.      |       |
| Pour ce sueffre je ces meschiés,   |       |
| C'est sanz doubtance.              |       |
| Estienne                           |       |
| Et avez vous point d'esperance,    |       |
| Combien que ces tourmens souffrez, | 505   |
| C'un temps viengne que vous serez  |       |
| Hors de ce lieu?                   |       |
| L'ARCEDIACRE                       |       |
| Je say que c'est le plaisir Dieu,  |       |
| Biau frére, que le temps venra     |       |
| Que Dieu de cy me jettera          | 510   |
| Pour ce qu'au monde fis jadis      |       |
| Moult de biens en faiz et en dis;  |       |
| Et dès maintenant scé je tant      |       |
| Qui au pape seroit comptant        |       |
| Conment sui en ce purgatoire       | 5 1 5 |
| Et qu'en priant le roy de gloire   |       |
| Pour moy voulsist messe chanter,   |       |
| J'ystroie de cy sanz doubter       |       |
| Et seroit ma penance faite         |       |
| Et m'ame mise en la parfaitte      | 520   |
| Gloire sanz fin.                   |       |
| Le premier dyable                  |       |
| Ton frére yra demain matin;        |       |
| Maintenant ne sera ce pas.         |       |
| Passe avant, passe ysnel le pas;   |       |
| Ça te fault estre.                 | 523   |
|                                    |       |

XIV

535

545

545

550

SECOND DYABLE

144 b

Sathan, il nous fault entremettre Sez tu de quoy premiérement? Il n'y ara ceens tourment Que nous ne li monstrons a l'ueil; Ce sera le premier accueil

Qu'ara de nous.

PREMIER DYABLE
Tu as dit voir, mon ami doulx.
Mais quant il ara tout veu,
Serons nous pour ce recreu

De lui mal faire?

SECOND DYABLE
Nanil, mais lors li sourdra haire,
Car nous le menrons derrechief,
Pour lui faire plus de mechief,
Ou plus ort lieu et ou plus noir.
Passe avant, j'ay trop bon vouloir

De toy mal faire.

Estienne
Las! meschant, trop ay cy de haire.
Las! las! tourment sanz fin m'abonde.
De male heure fu nez au monde,
Quant par mes meffaiz me fault estre
En ce lieu cy ou n'a nul estre
Fors de tristesce et de douleur,
D'abominacion, d'ourreur,
De mort amére sanz morir
Et si n'y feray fors languir.
Las! pourray je avoir repentance
Qui me vaille ny esperance
Que jamais de ce lieu cy parte?

555 Le service que je soloie Faire a saint Prist, quant le servoic En cel espoir qu'i me getast

E! las, bien m'est alé a perte

| XIV   | UN PREVOST QUE NOSTRE DAME DELIVRA                                   | 251 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|
|       | De peine et grace m'empetrast.<br>Or l'ay perdu, mais c'est par moy, |     |
|       | Car mon service estoit, par foy,                                     | 560 |
| 144 C | Ort et vilain pour mes pechiez,                                      |     |
|       | Dont j'ay si esté entechiez                                          |     |
|       | Que cy fauldra que je demeure                                        |     |
|       | Ne say combien. Male soit l'eure                                     |     |
|       | Qu'onques fui nez!                                                   | 565 |
|       |                                                                      |     |
|       | SAINT PRIST                                                          |     |
|       | Ami de Dieu beneurez,                                                |     |
|       | Glorieux martir saint Lorens,                                        |     |
|       | S'il te plaist, ma priére entens.                                    |     |
|       | Et vous, sainte Agnès, vierge digne,                                 |     |
|       | Soiez a ma priére encline                                            | 570 |
|       | Que vous vueil faire.                                                |     |
|       | SAINT LORENS                                                         |     |
|       | Saint Prist, mon ami debonnaire,                                     |     |
|       | Dire pouez vostre plaisir,                                           |     |
|       | Car de l'oir ay grant desir,                                         |     |
|       | Mon chier ami.                                                       | 575 |
|       | SAINTE AGNÈS                                                         |     |
|       | Aussi ay je, je vous plevy:                                          |     |
|       | Que voulez dire?                                                     |     |
|       | Saint Prist                                                          |     |
|       | Vezcy quoy. Veritez est, sire,                                       |     |
|       | Que contre vous deux a meffait                                       | -0  |
|       | Estienne un trop vilain meffait.                                     | 580 |
|       | Car du vostre a tort, sanz raison,                                   |     |
|       | A pris, non pas une maison,                                          |     |
|       | Mais troys, que jadis vous toli,                                     |     |
|       | Et les adjoint et adcueilli                                          | -0- |
|       | A la seue ou il demouroit,                                           | 585 |
|       | Qui trop petite li sembloit.                                         |     |
|       | Dame, et du vostre aussi a il                                        |     |

144 d

Par autelle voie un courtil Dont oncques denier ne paia: 590 Si say bien qu'encoru en a De vous deux l'indignacion. Or en a grief pugnicion, Q'en purgatoire est descenduz. La n'est tencez ne deffenduz 595 De nul, ains est en dure paine, Et il est creature humaine Conme nous fumes, si vous pri Que vous aiez pitié de li Et que vous ce don me donnez, 600 Et vous, que vous li pardonnez Pour l'amour de moy ce meffait. Car je vous di bien qu'il m'a fait Honneur et mainte reverance Et especialement en ce 605 Que touzjours ma feste gardoit Comme cil qui fiance avoit En moy tresespecialement. Si vous pri touz deux humblement. Pardonnez li. SAINT LORENS 610 Saint Prist, s'il eust restabli Et rendu ce qu'a tort tenoit, Tandis conme au monde il estoit. Bien le voulsisse. SAINTE AGNÈS Or disons oultre: par justice 615 Juste et veraie est il en paine. Or me faites yey certaine: Se nous li pardonnions, saint Pri, Qu'en vauldra il miex? je vous pri Que je le sache. SAINT PRIST

Mais que nul ne vous ne le hace

1.45 a

| N PREVOST QUE NOSTRE DAME DELIVRA        | 200  |
|------------------------------------------|------|
| Et que vous m'ottroiez ce don            |      |
| Qu'il ait de son meffait pardon.         |      |
| Quant est de vous je ne vueil plus       |      |
| Et se je puis faire oultre plus          |      |
| Je le feray.                             | 625  |
| Saint Lorens                             | 020  |
| Saint Prist, sire, je vous diray:        |      |
| Haainne ne peut en nous estre            |      |
| Puis qu'en gloire sommes celestre,       |      |
| Car en grace sommes parfaiz;             |      |
| Et pour ce de tous les meffaiz           | 630  |
| Qu'il m'a faiz cy en ceste place         | 0,50 |
| Je li pardoin, et Dieux si face          |      |
| Par sa bonté.                            |      |
| Sainte Agnès                             |      |
| Aussi de bonne voulenté,                 |      |
| Saint Prist, biau sire, sanz aucune      | 635  |
| Male voulenté ne rancune,                | 05.  |
| Li pardoing quanque il me meffist,       |      |
| Et pour amende me souffist               |      |
| Quanque vous dites.                      |      |
| SAINT PRIST                              |      |
| Grant merciz: puis qu'a vous est quites, | 640  |
| Au surplus besongnier yray;              | 040  |
| Se je puis, je li renderay               |      |
| Ce qu'il a fait es temps passez          |      |
| Pour moy, ains qu'il fust trespassez.    |      |
| Pour lui vois besongnier ailleurs.       | 645  |
|                                          |      |
| Ha! doulce vierge, des meilleurs         |      |
| La tresbonne et la tresparfaitte.        |      |

Dame, qui fus creée et faite A estre seule vierge et mére Pour la maleiçon amére 650 Effacier qu'Eve desservi, Dame, s'onques je vous servy

|     | Ou fis riens qui vous fust a gré,    |     |
|-----|--------------------------------------|-----|
|     | Soit en appert ou en secré,          |     |
| 655 | Je vous pri, royne de gloire,        |     |
|     | Que vous l'aiez ore en memoire,      |     |
|     | Afin que ma petticion                |     |
|     | Essauciez en l'entencion             |     |
|     | Ou je l'entens.                      |     |
|     | Nostre Dame                          |     |
| 66o | Prist, mon chier ami, sanz contens   |     |
|     | Vostre requeste escouteray           |     |
|     | Voulentiers, et l'essauceray,        |     |
|     | Se le puis faire.                    |     |
|     | SAINT PRIST                          |     |
|     | Ha! doulce vierge debonnaire,        |     |
| 665 | Touzjours treuve l'en grace en vous, |     |
|     | Tant avez cuer piteux et doulx;      | 145 |
|     | Ce puis je bien dire de voir.        |     |
|     | Dame, jadis soloie avoir             |     |
|     | Un sergent qui moult m'honnora,      |     |
| 670 | Moult me servy et moult m'ama        |     |
| •   | Tant conme il fu au ciécle vis.      |     |
|     | Je croy qu'il n'ait en paradis       |     |
|     | Saint ne sainte, a m'entencion,      |     |
|     | A qui si grant affeccion             |     |
| 675 | Eust conme il a moy avoit.           |     |
| ·   | Chascun an, quant ma feste estoit,   |     |
|     | Il la gardoit solempnelment,         |     |
|     | Et chascun jour conmunement          |     |
|     | Me faisoit devote priére.            |     |
| 68o | Mais il est voir, ma dame chiére,    |     |
|     | Que ses maux passent son bienfait,   |     |
|     | Si que li ennemi de fait             |     |
|     | Ont mis en paine corps et ame.       |     |
|     | Si vous suppli, tressainte dame,     |     |
| 685 | Que par vous reméde y soit mis       |     |
|     | Tel qu'il sache combien amis         |     |

Vraiz peut valoir.

NOSTRE DAME

Certes, Prist, j'en ay bon vouloir, Puis que de vous en suis requise. Mais or pensons en quelle guise De ces paines yssir pourra Ne conment on procedera

690

Au miex pour li.

SAINT PRIST

Glorieuse dame, vezcy Conment peut estre, ce me semble. Se vous et moy touz deux ensemble En parlons a vostre doulx filz, Je ne me doubt pas, ains suis fis Que ce que vous li requerrez A avoir, dame, vous arez. Or l'en parlons, je vous en proy, Et si li requerrés pour moy Son sauvement.

695

700

145 c

NOSTRE DAME

Je le vous accors bonnement, Saint Prist, mon ami. Or alons.

705

Chier filz, nous deux a vous venons Conme a souverain Dieux et roy. Sire, vecy le corps en quoy Tu preis vraie humanité, Sanz corrompre virginité. Vezcy, filz, aussi les mamelles Dont te norri; vezcy les belles Mains que feis qui te levérent, Qui te baingniérent et couchiérent Et te servirent en t'enfance De quanqu'ilz orent de puissance A moult grant soing.

710

715

736

## DIELL

Mére, dites moy quel besoing Vous fait ce dire.

## NOSTRE DAME

Mon Dieu, mon createur, mon sire, 720 L'entente de vous esmouvoir A ce que plus tost puisse avoir Grace de vous pour le sergent Saint Prist: combien que negligent Ait esté de sa sauveté, 725

Biau doulx filz, par vostre bonté Faites li grace.

## DIEU

Que voulez vous que je li face? Onques en jour de son vivant Ne fu qu'il ne fust estrivant A mal faire, tant li plaisoit Le mal que chascun jour faisoit; Et pour ce qu'ainsi destinez Estoit a mal et obstinez Et c'onques n'ot contricion, Sueffre je qu'a pugnicion

SAINT PRIST

145 d Sire, qui es si vraix amis

Aux humains que pour eulx donner Vie voulsis mort endurer 740 Et après quant es ciex montas En escripture leur laissas Une parole doulce et belle Qui tient la loy vielle et nouvelle 745 Qui dit ainsi, bien m'en recort, Que tu ne veulx mie la mort Du pecheur, mais que de son vice Se repente et se convertisse;

Sire, cestui ne l'a pas fait,

Ait esté mis.

| XIV   | UN PREVOST QUE NOSTRE DAME DELIVRA                                 | 257 |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----|
|       | Car en sursault fu pris de fait<br>Des ennemis, c'est chose voire, | 750 |
|       | Et tout vif mis en purgatoire                                      |     |
|       | Ou griez tourmens li font sentir,                                  |     |
|       | Par quoy ne se pot repentir.                                       |     |
|       | Voir est que lonc temps m'a servi,                                 | 755 |
|       | Pour quoy il a bien desservi                                       | 133 |
|       | Que m'amour aucunement sente                                       |     |
|       | Si ques, vrais Diex, vezcy m'entente.                              |     |
|       | Puis que voir est, et foy l'accorde,                               |     |
|       | Que la vostre misericorde                                          | 760 |
|       | Pardurablement doit durer,                                         | ,00 |
|       | Laissiez vostre justice ester                                      |     |
|       | Et de misericorde ouvrez                                           |     |
|       | Par quoy li chetiz recouvrez                                       |     |
|       | Soit, s'il vous plaist.                                            | 765 |
|       | Dieu                                                               | ,03 |
|       | Mére, et vous, saint Prist, en ce plait,                           |     |
|       | Requerez que laisse justice,                                       |     |
|       | Et ce ne peut estre sanz vice,                                     |     |
|       | Et je sui qui pechier ne puis                                      |     |
|       | Si que, s'autre moien n'y truis,                                   | 750 |
|       | Ce ne peut estre.                                                  | 770 |
|       | Nostre Dame                                                        |     |
|       | E! filz, conment voulez vous mettre                                |     |
|       | Dificulté si tresamére                                             |     |
| 146 0 |                                                                    |     |
| 140   | Me serez vous durs, qui a touz                                     | 775 |
|       | Estes piteables et doulx?                                          | 173 |
|       | Je ne croy mie vrayement                                           |     |
|       | Que ce puist estre nullement.                                      |     |
|       | Saint Prist, qu'en dites?                                          |     |
|       | SAINT PRIST                                                        |     |
|       | Vierge royal, par voz merites                                      | 78o |
|       | A esté mainte ame sauvée,                                          | 700 |
|       | Et encores, s'il lui agrée,                                        |     |
|       | T II                                                               |     |

146 b

## Le sera ceste.

DIEU

Or entendez: vostre requeste, 785 Mére, et vous, Prist, acompliray Par le moien que je diray. Entre vous deux vous en irez, Les anges avec vous arez, Jusques au lieu ou le hapérent Li ennemi quant l'emportérent, 790

Et n'irez en avant de la, Mére : mais saint Prist si ira La ou il est son ami querre Et le vous amenra bonne erre

Tout vivant en corps et en ame; 795 Et quant devant vous sera, dame, Trente jours vie ly ottroy: Plus n'en emportera de moy. Si vous conmans a li chargier

800 Penitence, et puis sanz targier Vous en revenez, et ainsi Sera de moy pris a mercy Et sera justice gardée Et misericorde donnée:

805 Justice en ce qu'il penera, Misericorde qu'il pourra Gaignier pardon.

Nostre Dame Fil, je vous mercy de ce don. Je ne saroie plus requerre.

810 Avant, saint Prist, alons bonne erre, Or sus! Lorens, et vous, Agnès, Vous irez devant, je après. Sus! seigneurs anges, levez vous, Si en venez avecques nous. 815

Or sus briefment.

LE PREMIER ANGE Dame, a vostre conmandement Obeirons.

SECOND ANGE Prest sommes. Quelle part yrons, Vierge royne?

NOSTRE DAME Ceste voie tant qu'elle fine Et en alant vous chanterez Tout au plus bel que vous sarez

Pour nous esbatre.

LE PREMIER ANGE Dame des cieulx, sanz plus debatre, Vostre vouloir acomplirons. Avant, Michiel amis, disons Ce rondel icy a voiz clére.

RONDEL.

Vierge royal, fille et mére Au tout puissant createur Du monde et vray racheteur, Doulce a touz, a nulle amére, Vierge royal, fille et mére Au tout puissant createur, Par tresexcellent mistére Se fist Dieux de soy donneur A toy pour toy faire honneur, Vierge royal, fille et mére Au tout puissant createur Du monde et vray racheteur. NOSTRE DAME

Ho! seigneurs, en ceste chaiére Vueil cy seoir et reposer. Or avant, sanz plus opposer, Saint Prist, celi querre m'alez Pour qui tant priée m'avez. Lorens, et vous, Agnès, m'amie,

830

825

835

840

845

860

865

870

146 c

Alez li tenir compagnie.
C'est bien a faire, ce me semble,
Et vous en revenez ensemble
Entre vous quatre.

SAINT LORENS

Ce ne vueil je mie debatre,
Dame des cieulx, ains m'i assens.
Dites, Agnès, est vostre assens
De venir y?

Sainte Agnès Oil voir, Lorens, mon ami, Quant c'est son vueil.

SAINT PRIST Alons men; mouvoir devant vueil; Ja parleray aus ennemis.

Sa, maufez, ou avez vous mis Mon serjant? je le vous demant. Rendez le moy tost. Or avant, Ou mal arez.

LE PREMIER DYABLE
Quel sergent est ce que querez?
Ceens n'a il riens qui soit vostre.
Tout ce qui y est si est nostre
Et de droiture.

SAINT PRIST
Voire, par tresmale aventure
Cuidez vous mon sergent avoir?
Je le vous feray assavoir
Assez briefment.

SAINT LORENS
Peine vous sourdra et tourment,
Se n'avons ce que demandons;
Car de par Dieu vous conmandons
Que le rendez.

| XIV   | UN PREVOST QUE NOSTRE DAME DELIVRA     | 261 |
|-------|----------------------------------------|-----|
|       | SECOND DYABLE                          |     |
|       | Qui est ce que vous demandez?          |     |
|       | Au mains le dites.                     | 875 |
|       | Sainte Agnès                           |     |
|       | Mauvais, le prevost que preistes       |     |
| 146 d | En sursaut et soudainement,            |     |
|       | Que mis avez en grief tourment         |     |
|       | Par voz oultrages.                     |     |
|       | LE PREMIER DYABLE                      |     |
|       | Haro! vezcy biaux vasselages,          | 88o |
|       | Que si vaillans gens que vous estes,   |     |
|       | Si sains, si vaillans, si honnestes,   |     |
|       | Venez querre en nostre maison          |     |
|       | Un homme, c'est grant desraison,       |     |
|       | Qui d'embler onques ne fina,           | 885 |
|       | Qui touzjours l'autrui rapina,         |     |
|       | N'onques ne se mist en deport          |     |
|       | Qu'il ne feist d'un droit un tort;     |     |
|       | A vous meismes osta il, sire,          |     |
|       | Trois maisons, se voir voulez dire,    | 890 |
|       | Dame, et a vous vostre jardin.         |     |
|       | Conment est il si vostre affin         |     |
|       | Com vous le faites?                    |     |
|       | SAINT PRIST                            |     |
|       | Faulx ennemy, pour nient t'affaites    |     |
|       | A si alleguer son meffait,             | 895 |
|       | Car Dieu pour m'amour li a fait        |     |
|       | Tant de grace et par mes merites       |     |
|       | Qu'il est de touz ses meffaiz quittes. |     |
|       | Ne te vauldront riens ces reprouches.  |     |
|       | Fui de cy; gardes que n'aprouches      | 900 |
|       | Près de nous. Veez, mes amis,          |     |
|       | En quel lieu mon serjant ont mis.      |     |

SAINT LORENS Certes, saint Prist, je m'i accors.

Ostons le hors.

a

| 905 | Avant : faisons que soit hors trait; |     |
|-----|--------------------------------------|-----|
|     | Trop y endure paine et trait         |     |
|     | Mal qui lui griéve.                  |     |
|     | SAINT PRIST                          |     |
|     | C'est voirs; liéve sus, amis, liéve; |     |
|     | Trop sueffres mal.                   |     |
|     | Estienne                             |     |
| 910 | Las! qui est ce qui de ce val        |     |
|     | Meschant, chetif, lait et hideux,    |     |
|     | Puant, orrible et tenebreux          | 147 |
|     | Me veult oster?                      |     |
|     | SAINT PRIST                          |     |
|     | Estienne, ne te doiz doubter.        |     |
| 915 | Saint Prist sui, que tu as servi     |     |
|     | Si qu'il te sera desservy.           |     |
|     | Maintenant fai, si is de cy,         |     |
|     | Car Dieu pour m'amour a mercy        |     |
|     | T'a pris; soiez en tout certain.     |     |
| 920 | Oultre plus vezcy je t'amain         |     |
|     | Ceulx contre qui plus mespreis,      |     |
|     | Quant le leur a force preis :        |     |
|     | C'est saint Lorens et sainte Agnès.  |     |
|     | Yssons de cy; trop est punès         |     |
| 925 | Ce lieu, et, sanz plus detrier,      |     |
|     | Vaz a touz deux mercy crier.         |     |
|     | Si feras ce que tu devras            |     |
|     | Et je sais tu les trouveras          |     |
|     | Amis touz deux.                      |     |
|     | Estienne                             |     |
| 930 | Ha! sire, qui de ce honteux          |     |
|     | Lieu me gettez par voz merites,      |     |
|     | Bien doivent de moy estre dites      |     |
|     | Loenges a vostre saint nom           |     |
|     | Et la puissance et le renom          |     |
| 035 | Exaucier de vostre bonté             |     |

Et de vostre benignité.

147 b

Sire, bien doy avoir desir De faire tout vostre plaisir; Si le feray benignement. Sire saint Lorens, humblement Vous pri et vous, sainte Agnès dame, Aiez pitié de ma povre ame Et me regardez en doulceur. Je recongnois que le pecheur Sui qui tant ay vers vous mespris Que se le voulez mettre a pris De pardon avoir ne suis digne. Pour ce requier vostre benigne Misericorde. SAINT LORENS Sainte Agnès, ce croy, s'i accorde Et aussi fas j'en verité. Oue loée soit la bonté

De Dieu le pére.

SAINTE AGNES Voire, et du filz et de la mére. Et sachez, Estienne, pour voir, Ce don vous fait saint Prist avoir

Et son amour. SAINT PRIST

Or l'en enmenons sanz demour A nostre dame qui l'atent. Par vive raison bien entent L'amour, l'onneur, la courtoisie Qu'il a de vous, je m'en doubt mie, Et la grant grace.

SAINT LORENS Or alons: temps est que l'en face De li present a nostre dame Qui lui dira pour purger s'ame

Qu'il devra faire.

Sainte Agnès Or ça, mon ami debonnaire, Venez vous ent.

SAINT PRIST

Royne du hault firmament,
Tresor de bien consolatif,
Vezcy le povre et le chetif
Pour qui tant prié et requis
Vous ay que li avez acquis
Temps pour ses meffaiz espurgier.
Or li pouez, dame, chargier
Penitence, pour avoir grace,
Telle com vous vouldrez qu'il face:

Il la fera.

Nostre Dame
Pour vostre amour, Prist, il sera
Trente jours en vie mortelle,
Et si fera penance telle
Com je diray.

ESTIENNE

Royne des cieulx, je feray

De cuer tout ce qu'il vous plaira :

Ja si male estre ne sara,

Si greveuse ne si penible

Qu'en amoureux vouloir paisible

Je ne la porte.

NOSTRE DAME

Or entens ce que je t'enorte.
Quant de moy te departiras,
Tout droit au pape t'en iras
Et toy par devant li offert,
Di li conment tu as souffert
En purgatoire ou as esté
Et conment y sont tourmenté
Les pecheurs qui en pechié meurent

147 C

147 d

Et quelles peines ilz enqueurent. Et n'oblie pas a lui dire Conment ton frére grief martire 1000 En ce lieu la a receu Et reçoit, tu l'as bien veu, Et que je li mans qu'il ne laisse Pour riens que demain une messe Ne chante pour li solempnelle 1005 Et que par ce de la cruelle Peine ou il est sera hors mis Et venra s'ame en paradis. Si ne te croit quant li diras, Ycy endroit le m'amainras OIOI Et si tost conme il me verra, Certaine sui qu'il te croira. Après, pour toy instituer En grace, a tout restituer T'enjoing quanque de l'autruy as. 1015 Avec ce chascun jour diras Devotement, mon chier ami: Beati inmaculati; C'est une des seaumes du cours. Si le diras les trente jours 1020 Qu'as a vivre. Plus ne t'enjoing Et par ce faire je te doing Plain pardon de touz tes meffaiz. Or va, mon ami, et si faiz Ce que t'ay dit. 1025 ESTIENNE Vierge royal, sanz contredit Quanque me conmandez feray En l'eure; plus n'y attendray : C'est bien droiture. NOSTRE DAME Ralons nous ent bonne aleure, 1030

Mes amis, en gloire lassus.

Chantez, seigneurs anges, or sus, Ce chant premier.

PREMIER ANGE

Doulce mére au roy droiturier,
Si ferons nous, puis qu'il vous plaist.
Michiel, sanz plus faire de plait,
Chantons ensemble.

ons chachible.

Second Ange C'est bien a faire, ce me semble. Avant, disons a voiz bien clére.

RONDEL.

Par tresexcellent mistére,
Se fist Diex de soy donneur
A toy pour toy faire honneur,
Vierge royal, fille et mére
Au tout puissant createur.

#### ESTIENNE

Vierge remplie de doulceur,
Mére de Dieu, sanz nul amer,
Tresluysant estoille de mer,
De ta bonté tresexcellente
Est il nulz homs qui ne se sente?

Nanil voir, se puis je bien dire.
Pour ce t'aour, dame, et vous, sire
Saint Prist, qui avez mon libelle
Si bien procuré, vous et elle,
Que de l'estat de dampnement

Or est temps de moy adrescier
D'aler au saint pére nuncier
Ce qui m'est conmandé a faire
De par vous, vierge debonnaire,
Si le vois faire tout en l'eure.

148 a

1070

Mon ami, que Diex vous sequeure. Vueillez jusques au pape aler Dire li qu'il me fault parler

Par force a li.

Premier sergent d'Armes Sire, n'estes vous pas celui Qui jadis Estienne on nommoit Et qui la prevosté tenoit

Quant trespassa?

ESTIENNE

Oil, voir : un jour qui passa, Fu je prevost de ceste terre. Pour Dieu, vaz li dire bonne erre

Oue le demant.

Premier sergent d'armes Je vois, sire, a vostre conmant : Or m'atendez.

SECOND SERGENT

Sire, je ne say ou avez
Esté, mais li peuple trestous
S'est moult esmerveilliez de vous
Pour ce que nulz ne savoit dire
De voir ou vous estiez, sire,
Ni en quel lieu.

1080

1085

1075

LE PREMIER SERGENT
Plaise vous moy oir, pour Dieu,
Saint pére; escoutez grans merveilles;
Onques n'oistes les pareilles.
Le prevost Estienne est la hors
Tout vif, sire, et tout sain du corps,
Qui dit pour ce cy endroit vient
Qu'a vous parler li esconvient
Tout maintenant.

LE PAPE

Mére Dieu, a vous me conmant.

148 b

Benedicite, que dis tu?
Est il en vie revenu?
Ce ne peut estre.

Premier sergent
Si est, par le doulx roy celestre.
Il m'atent la.

LE PAPE

Vaz tantost, faiz le venir ça Appertement.

> Premier sergent Sire, voulentiers vraiement. Querre le vois.

LE CARDINAL
Sire, je lo que de la croys
Faciez ja le signe sur li,
Car espoir est ç'un annemi
Qui de lui a pris la samblance
Pour vous faire, s'il peut, grevance
Ou mal aucun.

LE CHAPPELLAIN

Ce conseil est bon; or est un;
Et je vous diray que feray.
L'iaue benoite preste aray
Si qu'afin que mal ne nous face
Je li jetteray sur la face
Dès qu'il venra.

LE PAPE

Bien est, ainsi ne nous pourra En riens grever.

Le premier sergent Sire, vous pouez bien aler A mon seigneur. Vezcy la voye.

1115 Il m'a dit qu'a li vous envoie Hardiement.

Estienne
G'i puis donc bien seurement

148 c

Aler? ne fas?

LE PREMIER SERGENT

Oil, alez ysnel le pas:

Il vous attent.

1120

1125

1135

1140

ESTIENNE

G'i vois donc. Mon desir ne tent Mais qu'a ce que devant li viengne.

Saint pére, en grace vous maintiengne Et en s'amour li roy des roys. J'ay bien chier ce signe de croys

Et ceste yaue benoite aussi.
Mais, sire, puis que je suis cy
Je vous pri que me vueillez dire

Se vous vous doubtez de moy, sire.

En riens du monde.

LE PAPE

De Dieu, en qui tout bien habonde, Te conjur, chose, se tu es

Esperit d'annemi mauvès Que t'en voises sanz nous meffaire;

S'esperit es de bon affaire

Et de par Dieu, di nous aussi Pour quelle chose tu viens cy

Et que tu quiers.

Estienne

Saint pére, a ce que me requiers Te respondray de point en point.

De par Dieu sui, n'en doubtes point, Et sui, ce te fas assavoir,

Celui propre Estienne, pour voir,

Qui prevost sui de ce pais.

Se pour ce tu es esbahis 1145

Que tu me voiz rescucité,

Je te compteray verité. Ou temps que je prevost estoie

|      | Pour les griefs maux que faiz avoie, |       |
|------|--------------------------------------|-------|
| 1150 | Je fui portez des ennemis            | 148 d |
|      | En purgatoire, et la fu mis          |       |
|      | En telz tourmens que ne puis dire.   |       |
|      | Voir est qu'il plot a nostre sire    |       |
|      | Qu'en passant par ce purgatoire,     |       |
| 1155 | Quanque je dy c'est vraye histoire,  |       |
|      | Mainte ame oy gemir et plaindre,     |       |
|      | Et entre les autres complaindre      |       |
|      | Piteusement mon frére oy.            |       |
|      | Et quant en ce tourment le vi,       |       |
| 1160 | Je li requis moy faire sage          |       |
|      | Pour quoy il souffroit telle rage:   |       |
|      | Il me respondit pour le vice         |       |
|      | De ce qu'il ot trop avarice;         |       |
|      | Mais tant me dist li lamentans       |       |
| 1165 | Qu'il n'estoit ilec fors qu'a temps, |       |
|      | Et lors me convint passer oultre;    |       |
|      | Et aussi c'un pourcel se voultre,    |       |
|      | Fu j'es peines de la voultrez        |       |
|      | Si tost conme g'y fu entrez,         |       |
| 1170 | Ne jamais n'en cuiday partir,        |       |
| /-   | Quant le glorieux vray martir        |       |
|      | Saint Prist, pour ce que l'ay servy  |       |
|      | Mon service m'a desservy             |       |
|      | Si haultement qu'a sa proiére        |       |
| 1175 | Des cieulx la haulte tresoriére      |       |
| ,-   | A pour moy Dieu tant deprié          |       |
|      | Qu'il m'a de sa grace ottrié         |       |
|      | A revenir en vie humaine             |       |
|      | Pour mes meffaiz purgier par paine   |       |
| 1180 | Temporel et petit durable            |       |
|      | Et pour le repos pardurable          |       |
|      | Gangner des cieulx.                  |       |
|      | LE PAPE                              |       |
|      | Or your demande je, biaux fiex.      |       |

| XIV   | UN PREVOST QUE NOSTRE DAME DELIVRA   | 271  |
|-------|--------------------------------------|------|
|       | Conment futes vous de la mis         |      |
|       | Hors de la main aux ennemis,         | 1185 |
|       | Ne qui vous en ala hors traire.      |      |
|       | Ç'orray je voulentiers retraire,     |      |
| 149 a | Dites le moy.                        |      |
|       | Estienne                             |      |
|       | Saint Prist me vint querre, par foy, |      |
|       | Et sainte Agnès et saint Lorens      | 1190 |
|       | Et me trairent hors des tourmens     |      |
|       | Ou li ennemi m'orent mis,            |      |
|       | Et puis com bons et vraiz amis       |      |
|       | Entre eulx troys hors m'en amenérent |      |
|       | Et a joye me presentérent            | 1195 |
|       | Devant celle qui Dieu porta,         |      |
|       | Qui moult doulcement m'enorta        |      |
|       | A rendre tout ce que j'avoie         |      |
|       | De l'autruy, se j'a qui savoie;      |      |
|       | Et si me dist tout a delivre         | 1200 |
|       | Que trente jours n'avoie a vivre,    |      |
|       | Si m'enjoint par ces trente jours    |      |
|       | A dire ce pseaulme du cours :        |      |
|       | Beati inmaculati,                    |      |
|       | De cuer repentant converti           | 1205 |
|       | A Dieu amer et sainte eglise,        |      |
|       | Et si me dist qu'en nulle guise      |      |
|       | Je ne laissasse a cy venir           |      |
|       | De par elle et vous requerir         |      |
|       | Qu'il vous pleust chanter demain     | 1210 |
|       | Messe solempnelle bien main          |      |
|       | Pour mon frére, et par ce seroit     |      |
|       | Hors mis des paines qu'il souffroit  |      |
|       | Et avroit gloire.                    |      |
|       | LE CARDINAL                          |      |
|       | Vezcy choses fortes a croire,        | 1215 |
|       | Saint pére, qui bien les escoute,    |      |
|       | Et de ma part je fas bien doubte     |      |

1235

1240

1245

Que voir ne die.

ESTIENNE

Certes, sire, je ne mens mie; Et pour ce c'on me vueille croire 1220 Que ce soit chose toute voire, Saint pére, je vous fas savoir Maintenant vous feray veoir La dame des cieulx sanz mentir 1225 S'avecques moy voulez venir

149 b

Ou vous mainray.

LE PAPE

Certes, biau filz, oil, g'iray Tresvoulentiers; c'est bien droiture. Or sus, trestouz, bonne aleure

Sy y alons.

LE CARDINAL

Et je vous suivray aux talons, Saint pére, se Dieu me doint joye. Sergens, faites devant la voie Si que le saint pére passer Puisse et nous touz sanz empresser,

Je vous em pri.

SECOND SERGENT Sire, voulentiers sanz detri; Avant: il vous fault destasser. Laissiez le saint pére passer :

Avant de cy.

LE PREMIER SERGENT Seigneurs, par amours je vous pri, Vuidez les rens.

Dieu

Je voy la le pape et ses gens Venir, mére, pour vous veoir Et pour ce qu'ilz puissent avoir A yous plus grant dileccion

| UN PREVOST QUE NOSTRE DAME DELIVRA             | 273  |
|------------------------------------------------|------|
| Et plus sainte devocion                        |      |
| Avecques vous la jus iray                      |      |
| Et a eulz me demonstreray                      |      |
| Pour vostre amour.                             | 1250 |
| Nostre Dame                                    |      |
| Chier filz, sanz plus faire demour,            |      |
| Puisque vous les veez venir,                   |      |
| Sanz nous cy endroit plus tenir                |      |
| Alons contre eulx.                             |      |
| Dieu                                           |      |
| Si ferons nous, mais non pas seulz.            | 1255 |
| Or sus, faites nous compagnie,                 |      |
| Vous trestouz, et ne laissiez mie.             |      |
| Tost descendez.                                |      |
| SAINT LORENS                                   |      |
| Vraiz Dieux, ce que vous conmandez             | 0    |
| Ferons; c'est droiz.                           | 1260 |
| SAINTE AGNÈS                                   |      |
| Voire et faisons oir noz voiz                  |      |
| En alant la, si que l'on die                   |      |
| Que c'est bien droite melodie<br>Que nous oir. |      |
| Le premier ange                                |      |
| Et pour nous trestouz resjoir,                 | 1265 |
| Sus, Michiel, or disons, amis.                 | 1203 |
| ous, memor, or disons, anns.                   |      |
| Rondel                                         |      |
| Marie, en faiz et en diz                       |      |
| Se doit de joie esmouvoir                      |      |
| Qui vous peut oir et voir,                     |      |
| Amer et servir touzdis,                        | 1270 |
| Marie, en faiz et en dis.                      |      |

Т. П

Com dame de paradis; Car vous li faites avoir

Grace et paix a vo doulx hoir, Marie, en faiz et en diz.

XIV

14

1275

1290

1300

r305

149 d

## ESTIENNE

Saint pére, en signe que mes dis Sont veritez et qu'il appert, Vezcy, je vous monstre en appert La royne de paradis

Et plus, car vezla son chier filz
Jhesus qui li tient compagnie.
Or pensez que menti n'ay mie
En ce qu'ay dit.

# LE PAPE

Mercy, sire doulx Jhesu Crist:
A bien faire ton peuple avoie,
Et toy, vierge, adresce et avoie
Des cuers par pechiez desvoiez.
Ce qu'ay esté mal avoiez
De croire me pardonnez, dame,

Et gardez de dampnement m'ame.
Car puisque je le voy a l'ueil,
Croire doi bien, et pour ce vueil
Aler messe solempnel faire
Pour celi hors de peine traire

# 1295 Qui m'est nuncié.

# DIEU

Il me souffist, puis qu'adressié Y voy du tout t'afeccion,
Ton cuer et ta devocion
Si que je le repute a fait :
Pour ce sera de paine trait
Et es cieulx avec nous venra.
La messe après bien se fera.

La messe après bien se fera.
Vous deux anges, alez le querre;
Or tost, et cy endroit bonne erre
L'ame apportez.

Le Premier ange Si ferons nous, quant c'est voz grez, Vraiz Diex; tost revenrons yci.

|   | 2   | _  | 5 |
|---|-----|----|---|
|   | ~   | /  |   |
| 1 | 3   | I  | 0 |
|   |     |    |   |
|   |     |    |   |
| 1 | 3   | I  | 5 |
|   |     |    |   |
|   |     |    |   |
| Ι | 3   | 2  | 0 |
|   |     |    |   |
| ī | 3:  | 2. | 5 |
| • |     | _  | • |
| T | 3.  | 2  | 0 |
| 1 | J . | ١  | U |
|   |     |    |   |

150 a

| N PREVOST QUE NOSTRE DAME BELIVRA   | 2/     |
|-------------------------------------|--------|
| Amis, tu es pris a mercy            |        |
| De Dieu; jamais ne souffreras       |        |
| Peine ne mal: fay, si venras        | 131    |
| Avecques nous.                      |        |
| L'arcediacre                        |        |
| Qui estes vous, mes amis doux,      |        |
| Ne ou yray?                         |        |
| Premier ange                        |        |
| Mon ami, je le te diray:            |        |
| En glore avec les sains preudommes. | 131    |
| Saches nous deux, qui anges sommes, |        |
| T'i porterons.                      |        |
| Second ange                         |        |
| Or tost, de cy nous en alons        |        |
| Touz ensemble; je n'y voy miex.     |        |
|                                     |        |
| Or ça, vezcy l'ame, vray Diex,      | 1320   |
| Que demandez.                       |        |
| Dien                                |        |
| Or faites paix et m'entendez:       |        |
| De cy endroit nous partirons        |        |
| Touz ensemble et nous en yrons      |        |
| Par cy en un saint hermitage        | 132    |
| Que je say, mais moult est sauvage: |        |
| La veulz je, pape, que la messe     |        |
| Faciez de cuer en grant leesce.     |        |
| Avant: en route vous mettez         |        |
| D'aler, et en alant chantez         | 1330   |
| Joieusement.                        |        |
| SAINT LORENS                        |        |
| Il appartient bien vraiement.       |        |
| Or sus, preuz n'i est escondiz.     |        |
| *                                   |        |
| La fin du Rondel                    |        |
| Com dame de paradis.                | . 9.01 |
| Car vous li faites avoir            | 1333   |

ΙI

Grace et paiz a vo doulx hoir. Marie, en faiz et en diz, Se doit de joie esmouvoir Qui vous peut oir et voir.

Explicit.

# Serventois.

Sont en amours quatre nobles vertuz Que no premiers péres Adam perdi Par son meffait et s'en demoura nuz, Quant hors du lieu terrestre fu jettez. Mais après ce Justice et Veritez, Misericorde et Paix d'une aliance Firent que Dieu tramist par sa puissance Dedanz sa librarie un breviaire Ou il avoit escript joie et plaisance Et quan qui est a l'amant necessaire.

Par ces vertuz nobles que je vous di Mist Dieu ce vray breviaire ça jus Dedans sa librarie de merci. Graces en ait, loenges et saluz Li gentilz corps ou cil livrez secrez Fu bien escripz et vraiz enluminez

En parchemin de paiz et d'accordance! Veritez fu li ancre d'atrempance, Et la estoit escript en exemplaire Misericorde, en quittant ygnorance,

150 b Pour touz amans en noble vie attraire.

Loiaux secours ou tout bien sont norri Est ceste vierge et nommée au surplus La librarie ou clarté descendi; Ce fu li sains esperiz de lassus Dont cil gens corps fu tellement parez Que li filz Dieu y fu encorporez Virginalment, formez a no semblance, Qui puis souffri justice en grief souffrance Pour les humains hors de justice traire. Ainsi vous ai monstré en ordenance Quatre vertuz qui bien nous doivent plaire.

33

Et pour tant doit li amans sanz detri Loer amour dont cilz biens est venuz, C'on doit nommer breviaire joli Qui fu si bien escripz et mal venduz, Couvert de sanc, fort liez et cloez, Ouvers en croiz, d'yaue et de sanc planez Piteusement, car le sanc d'alejance Rendi pour nous faire plaine quittance, Dont il convint la vierge debonnaire D'ire, d'annuy, de dueil et de grevance Taindre, fremir, rogir, palir et taire.

44

Fleur de biauté, qu'ains si belle ne vi En librarie, en vous fu sanz aguz: Vo filz, no Dieu, qui en vo corps souffri, Qui parmy vous recouvra les perduz, Puis vous assist en gloire a son droit lez. Ha yous fait telle honneur la trinitez

Que touz li saint et saintes d'abondance Sont resjoi de la grande vaillance Dont Dieu vous a doée en hault doaire : Car au gré Dieu avez en gouvernance Touz vraiz amans pour donner bon salaire.

55

#### ENVOY

Prince, mettons en nostre retenance Quatre vertuz dont j'ay fait remembrance Par qui Dieu voult nostre salut parfaire, Et aions touz en la vierge fiance, S'arons honneur et joye sanz retraire.

150 c

# Autre serventois.

D'Amour qui voult l'umain salut amer.
Amour est Diex qui conme vraiz amans
Fist Dieu son fil pour nous regenerer
Prendre humain corps en vierge que nommer
Puis pierre pure et tressaine
Qui sa sainte escharboucle nous amaine
Par un mistére excellent.
Ceste pierre est le rubis digne et gent
Qui de l'escharboucle tant enrichi
Que de toutes vertuz lors le garni
Entiérement.

Lors fu Nature esbahie et tasans
De ce qu'ou saint rubis se pot former
L'escharboucle sanz ce que congnoissanz
Feust le fait, ne ne sot exposer
Conment il y entra sanz l'entamer;
Mais euvre tressouveraine
Ce fait comprist; lors de deité plaine
Fu l'umble vierge en present
De l'ange saint qui li fist le present

Acompliroit ce glorieux fait ci Joyeusement.

Quant li dist que sains esperiz en li

24

36

Or pert il bien qu'Amour est moult poissans
Qui ce rubis pour son filz voult creer,
Escharboucle dite tresreluisans
A touz les bons qu'il voult renluminer,
Et le cruel meffait d'Adan miner
Par endurer mort grevaine;
Ainsi sanz dette amenrir n'avoir paine
Acompli ce paiement
De l'umain corps vray et obedient
Qu'en voz sainz flanz prist, dame de mercy
Qu'a ceulx donrez qui vous aront servi

150 d

Ouniement.

Dont en dame est ceste honneur habondans
Si hautement qu'en vous, vierge sanz per,
Fu Dieu et homs par grace en vous manans
Pour la sainte prophecie averer;
Et saint Bernart l'appreuve en son parler
Ou il dit a voiz haultaine:
Qui veult avoir de Dieu grace certaine
Si voit parler humblement
A la vierge d'unble et devot talent,
Car touz biens sont par elle remeri

Au doulx ottroy de son fil qui s'offri Piteusement.

Loiaux secours en touz biens fleurissans,
Vierge royal que Dieu voult coronner
Ou ciel conme secours des esperans
Et a sa destre et majesté poser,
D'anges servir et de sains honorer
En son glorieux demaine,
Tu es refuy de creature humaine
Qui tant de haulx biens comprent,
Et le rubis qui le trosne replent
Par qui d'enfer l'amertume chei
Et le saint port de paradis ouvri
Parfaitement.

Envoy

Se je vous ain, fin cuer doulx, loyaument, C'est bien raison, vostre fil en graci, Car nulz fors lui grace ne desparti Plus plaisanment.

64

60

48

XV

# MIRACLE

DE

UN ENFANT QUE NOSTRE DAME RESUCITA

### PERSONNAGES

LE BOURGO'Z LA DAME GENÇON LE VALLET La chamberiére DIEIL NOSTRE DAME LE COUSIN LE CONTE LE CHEVALIER L'ADVOCAT LE PREMIER SERGENT D'ARMES LE MAIRE DEUXIESME SERGENT D'ARMES La ventrière LE JUGE LE BAILLIF LE MARI LE BOURREL SAINT JEHAN SAINT ELOY LE PREMIER ANGE SECOND ANGE

Cy conmence un miracle de Nostre Dame conment un enfant resucita entre les braz de sa mére que 151 a l'en vouloit ardoir pour ce qu'elle l'avoit noié.

# LE BOURGOIZ AME, entendez que je vueil dire. S'il pleust a Dieu nostre sire Que vous veisse enfans avoir, J'aroye tresgrant joye, voir, Et bien y a raison pour quoy: 5 Car, Dieu mercy, je sçay et voy Que nous avons de biaus menages Et s'avons de grans heritages Et foison de biens temporiex, Si que s'a Dieu pleust c'un fiex 10 Ou une fille nous donnast, Qui après nous les possessast, Au moins quant je trespasseroie Que sceusse a qui les lairoie, Ce me seroit a grant confort 15 Et si en prendroie la mort Miex en bon gré. LA DAME Certes, quant je suis a secré, Mon seigneur, et seule me voy, Je dy souvent : Et Diex! pour quoy

Ne te plaist il que j'aie enfant?

20

35

45

50

151 b

Et m'avient souvent qu'en pensant A ce moult grant piéce demeure, Et quant j'ai bien pensé je pleure Et fais dueil fort.

Et fais dueil fort.

LE BOURGOIS

Dame, preuz n'est le desconfort.

S'il ne li plaist point n'en arons.

Mais je vous diray que ferons:

Il est temps d'aler a l'eglise

Pour oir le divin servise

Et le sermon c'on y doit faire.

Venez y, ma suer debonnaire;

G'y vois: or ne vous detriez

Et la nostre dame priez

Humblement et de devot cuer,

Et je aussi feray, ma suer.

Or tost, Gençon, pren mon mantel

Fay, si vien après moy ysnel

Jusqu'au moustier.

LE VALLET

Mon seigneur, puisqu'avez mestier
De moy, sachez que tout prest suy.
Alez devant et je vous suy
Sanz plus attendre.

LA DAME

Agnesot, va mes heures prendre; Fay tost, si me convoieras Au moustier, puis t'en revenras

Quant la seray.

La chamberière

Dame, voulentiers le feray; Je n'en seray mie rebource. Vezcy les heures en leur bource.

Alons nous ent.

La dame Alons, m'amie, appertement,

70

151 C

Car je desire la venir A temps pour le sermon oir.

| Dieu mercy, je vien bien a poin   | t; 55 |
|-----------------------------------|-------|
| De sermon encor n'y a point.      |       |
| Je prenderay ycy ma place.        |       |
| Agnesot, que Dieu preu te face;   | ;     |
| Va t'en garder l'ostel bonne erre | e.    |
| Ja assez tost me reviens querre   | 60    |
| Quant point sera.                 |       |
| I . CHAMPERIÓNE                   |       |

La chamberiére

Voulentiers. Ave Maria Gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui.

> Dame, deffendez moy d'annuy Et me donnez grace de vivre, Si que m'ame s'en voit delivre De pechié, quant il avenra Que de mon corps departira, S'il vous est bel.

Le sermon Missus est angelus Gabriel

In secula seculorum.

LE BOURGOIS

Tresor de consolacion,
Souveraine dame des cieulx,
E! mére Dieu, de voz doulx yex,
Qui plain sont de misericorde,
Par qui a Dieu treuvent accorde
Ceulx qui de cuer sont repentant,
Vueillez me regarder et tant
Que par le vostre saint plaisir
Puisse avenir a mon desir,
C'est que ligniée puisse avoir
Telle que vous et vo doulz hoir

90

95

En puissez estre loez, dame, Et que le sauvement de m'ame Y puist estre, et non autrement. Amen. Sa, Gençon, alons ment Sa en la ville ou affaire ay. A l'ostel m'en retourneray Assez briefment.

LE VALLET Sire, voulentiers vraiement. Alez, de par sainte Marie, Devant; je ne vous lairay mie, Mon seigneur chier.

151 d

La chamberiére Il me fault huy mais avancier D'aler savoir se s'en venra Ma dame, que grant piéce a ja Qu'avec li au moustier alay. Je la vois querre; n'y feray Plus demourée.

LA DAME

E! tresdoulce vierge honnorée 100 Qui le fruit de vie portastes, Qui vierge homme et Dieu enfantastes Et qui vierge fustes après L'enfanter, dame, a mes regrez Que cy vous bée a descouvrir 105 Deignez vos oreilles ouvrir De pitié et m'entendez, dame. Je sui une brehaingne fame Qui desire l'eure veoir Qu'enfant peusse concevoir. OII Mais je croy, selon mon propos, Que Dieu ceste grace forclos M'a pour ce que je n'en suis digne.

| (V    | UN ENFANT QUE NOSTRE DAME RESUCITA                        | 287 |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----|
|       | Si ne say je, vierge benigne,<br>Car je sens ma condicion | 115 |
|       | Muée et ma complexion                                     |     |
|       | Si que ce que souloie amer                                |     |
|       | M'aist maintenant sur et amer :                           |     |
|       | Pour ce d'estre grosse doubte ay,                         |     |
|       | Mais de certain pas ne le say;                            | 120 |
|       | Car onques tel chose n'apris.                             |     |
|       | Pour ce, vierge d'excellent pris,                         |     |
|       | De ce me vueillez faire ottry                             |     |
|       | Que ce ne le suis, je vous pri                            | _   |
|       | De cuer que ma priére oiez                                | 125 |
|       | Et a vostre doulz filz proiez                             |     |
|       | Qu'envers moy tant par grace approuche                    |     |
| -     | Que destaint me soit ce reprouche                         |     |
| 152 a | Que je ne soie plus nommée                                | 9   |
|       | Brehaigne, mais mére clamée,                              | 130 |
|       | Et que tel enfant puisse avoir                            |     |
|       | Qui me doint cause de savoir                              |     |
|       | Ordener mes faiz et mes diz,                              |     |
|       | Si qu'avoir puisse paradis                                | 2 = |
|       | En la parfin.                                             | 135 |
|       | Dieu                                                      |     |
|       | Mére, je voy que de cuer fin                              |     |
|       | Ces gens la vous servent et aiment                        |     |
|       | Et devotement vous reclaiment                             |     |
|       | Et vous prient et main et soir                            |     |
|       | A ce que de leurs corps avoir                             | 140 |
|       | Puissent enfant.                                          |     |
|       | Nostre Dame                                               |     |
|       | Chier filz, s'ilz en sont desirant,                       |     |
|       | Puis que vous veez qu'ilz me servent,                     |     |
|       | Pour ce je vous pri qu'ilz desservent                     |     |
|       | Qu'ilz aient leur petticion,                              | 145 |
|       | Afin qu'en leur affeccion                                 |     |
|       |                                                           |     |

165

Soit miex causée en vraie amour Raison de servir nuit et jour Vous et moy, sire.

DIEU

150 Mére, je vous puis pour voir dire
La femme a enfant conceu
Combien qu'encore cogneu
Ne l'ait; briefment le sentira.
Mais se bien ou mal li fera
155 Ne vous diray je nullement,

Mais ce sera au sauvement

De touz les deux.

Nostre Dame
Filz, on doit dire que li deulx
Soit beneurez qui affine
Si bien qu'en gloire qui ne fine
Fait venir l'ame.

La dame

Voiz! pour la glorieuse dame, Ma chamberière bien me tient, Quant elle ne va ne ne vient Et si l'ay cy tant attendue. Dieu! que senz je qui se remue En moy si fort et qui si boute? Vraiement je ne fas point doubte, C'est enfant qu'ainsi sanz mouvoir.

170 E! mére Dieu, bien doy avoir
De vous servir affection,
Quant par vous a l'entencien
Suiz venue ou je plus tendoie,
Dame, par vostre grace a joie.

Quant vous plaira m'en delivrez, Si qu'il soit, quant il sera nez,

Plaisant a touz.

La chamberière Ma dame, vous en venrez vous? 1.52 b

| XV    | UN ENFANT QUE NOSTRE DAME RESUCITA     | 289 |
|-------|----------------------------------------|-----|
|       | Je vous vien querre.                   |     |
|       | La dame                                |     |
|       | Oil, alons nous ent bonne erre:        | 180 |
|       | Je n'attendoie fors que toy.           |     |
|       | Que n'es tu revenue a moy              |     |
|       | Plus tost? J'ay devant cest autel      |     |
|       | Musé grant piéce. Est a l'ostel        |     |
|       | Ton maistre? dy.                       | 185 |
|       | La chamberiére                         |     |
|       | Nanil, dame, ce vous affi.             |     |
|       | Puis qu'il s'en parti n'y entra,       |     |
|       | S'il n'est venuz puis que ving ça;     |     |
|       | N'en doubtez mie.                      |     |
|       |                                        |     |
|       |                                        |     |
|       | Le bourgoys                            |     |
|       | Il me semble, conment c'on die,        | 190 |
|       | Gençon, nous ne pouons miex faire      |     |
|       | Que de nous vers l'ostel retraire.     |     |
|       | Il en est huy mais heure et temps,     |     |
|       | Car il est, si conme je pens,          |     |
|       | Près de disner.                        | 195 |
|       | Le vallet                              |     |
|       | Voir est, combien qu'a desjuner        |     |
|       | Soie encore, mon chier seigneur;       |     |
|       | Je vous dy bien, j'ay fain greigneur   |     |
|       | Que n'oy pieça.                        |     |
|       | Le bourgois                            |     |
| 152 c |                                        | 200 |
| 152 0 | Sueffres toy; si n'en parles plus.     | 200 |
|       | suchies to j, of it on paries plus.    |     |
|       | Dame, dame, li doulx Jhesus            |     |
|       | Soit avec vous.                        |     |
|       | LA DAME                                |     |
|       | Bien veignez vous, mon seigneur douls. |     |
|       | Qu'est ce? quel chiére?                | 205 |
|       | Qu'est ce : quel efficie:              | 203 |

215

220

LE BOURGOIS
Bonne, dame, non mie chiére.
Et vous conment?

LA DAME

Bonne, sire, se Dieu m'ament. Seez vous cy decoste moy; J'ay a parler a vous.

LE BOURGOIS

De quoy?

LA DAME

De quoy, mon seigneur? de nouvelles Que vous diray bonnes et belles, Mais qu'il vous plaise.

LE BOURGOIS

Oil, dame, par saint Nicayse, Je vueil que vous les me dictez. Faites, si vous en acquictez

De les moy dire.

La dame

Voulentiers les vous diray, sire, Car j'espoir que vous en arez Grant joie quant vous les orrez. Je suis grosse de vif enfant Et si l'ay ja porté sentant Plus de deux mois, se Dieu me gart, Et se je le vous dy a tart,

Ne vous en devez merveillier,
Car femme doit moult resoingner
De dire qu'elle ait conceu
Jusqu'a tant qu'elle l'ait sceu

Estre de vray.

LE BOURGOIS

Dame, de ces nouvelles j'ay
Tresgrant joie, foy que doy m'ame.
E! loée soit nostre dame!
Or ne fui je pieça si liez.

152 d

| UN ENFANT QUE NOSTRE DAME RESUCITA      | 291 |
|-----------------------------------------|-----|
| Dame, pour Dieu, ne vous vueilliez      |     |
| Partir de ceens pour riens née          | 235 |
| Tant que vous soiez relevée,            |     |
| Se me creez.                            |     |
| La dame                                 |     |
| Ha! Dieu, les rains et les costez!      |     |
| Sainte Marie!                           |     |
| Le bourgois                             |     |
| Qu'est ce la? qu'avez vous, m'amie?     | 240 |
| N'en mentez point.                      |     |
| La dame                                 |     |
| Sire, il m'est avis c'on m'ait point    |     |
| D'un coustel au cuer maintenant, 🐙      |     |
| Tant s'est remué mon enfant             |     |
| En moy forment.                         | 215 |
| Le bourgois                             |     |
| Vous en devez bien grandement           |     |
| Mercier la vierge Marie,                |     |
| Et pouez savoir qu'il a vie,            |     |
| Puis qu'il se meut en vous ainsi.       |     |
| M'amie, ne mouvez de cy :               | 250 |
| Gardez de travail vostre corps.         |     |
| Pour Dieu mercy, n'alez point hors      |     |
| Ce n'est a messe.                       |     |
| LE COUSIN                               |     |
| Dieu gart ces gens! Biau cousin, qu'est | ce? |
| Avez diné?                              | 255 |
| Le bourgois                             |     |
| Nanil, cousin, par verité.              |     |
| Dont venez vous? conment vous va?       |     |
| Savez se rien de nouvel a               |     |
| Venu au Dan?                            |     |

XV

LE COUSIN
Cousin, il n'i ot puis un an 260
Tant conme il a de bonnes choses.
Ce m'a mandé par lettres closes

270

275

280

285

200

Nostre hoste, si que je conseil, J'ay ja prest tout mon appareil, Que sanz delay nous en alons Par quoy des premiers la soions, Se bon yous samble.

153 a

LE BOURGOIS

Je lo que nous alons ensamble, Cousin, ou que ce soit diner Et la pourrons nous ordener Nostre besoingne.

LE COUSIN

Or alons doncques sanz esloingne. Ou sera ce?

LE BOURGOIS
Chiez Petillon, a la lymace,
Se vous voulez.

LE COUSIN

Or vous diray que vous ferez. Prenez ma cousine congié, Car si tost conme arons mengié, C'est m'entente, nous en yrons Sanz retourner et monterons

A Saint Lorens.

Le bourgois

Vous dites bien; je m'y assens.
Dame, a Dieu; en Flandres m'en vois.
Il sera bien avant deux mois
Que je retourne, au mien cuidier;
Mais, si plaist a Dieu moy aidier,
Je tien nous y arons prouffit.
Gardez tout. A Dieu qui vous fist
Vous conmans, dame.

LA DAME

Dieu vous ottroit de corps et d'ame, Mon seigneur, et joie et santé, 1.53 b

Qui vous ramaint par sa bonté Sain et sauf, sire.

### LE CONTE

Or entendez ce que vueil dire. Seigneurs, il est bien verité 295 Que je ne puis pas ma conté Gouverner par moy seulement, Sanz gens avoir, et mesmement Pour la terre dont est creue, Qui de nouvel m'est escheue 300 Et dont j'ay fait au roy hommage. Or savez vous, pour mon dommage Eschiver, j'ay mestier de garde Qui mes villes justice et garde, Et qui congnoisse sur mes hommes, 305 Especialement ceste ou sommes. Car pour ç' amenez vous y ay C'un juge establir y voulray. Si vous pri que vous me doingniez Conseil et aucun m'enseigniez 310 Qui bon y soit.

# LE CHEVALIER

De quanque mon cuer en conçoit Je n'en say nul si bon eslire Conme seroit le maire, sire, De Tortevoye.

#### L'ADVOCAT

Certes dire aussi le vouloie.
Il est subtilz et cler veant,
Bien entendant et arguant.
Il a biau lengage en la bouche
Et si est sanz nul mal reprouche,
Dont miex le pris.

320

315



335

### LE CONTE

Puis que vous loez qu'il soit pris, Il me plaist bien certainement. Alez le querre appertement,

Sergent, alez.

LE PREMIER SERGENT D'ARMES Il ne fault que plus en parlez, Sire, je vois sanz plus cy estre. Aussi scé je moult bien son estre; Je le voy ou contre moy vient.

Ça, maire, ça, il vous convient 330 A mon seigneur tantost venir. Alons men sanz nous plus tenir Cy par amour.

LE MAIRE

Sohier, je ne quier cy demour Faire, puis que vous me hastez. Alons, je suis touz aprestez De son gré faire.

153 c

PREMIER SERGENT D'ARMES Mon chier seigneur, vezcy le maire Que demandez.

LE CONTE

Bien veigniez, maire: or m'entendez. 340 Je me lo de vous grandement, Car servi m'avez loyaument Tant conme avez esté mon maire, Et pour ce vous vueil baillif faire 345

De ceste ville.

LE MAIRE

Mon chier seigneur, plus de cent mille Merciz de l'onneur que m'offrez; Mais, pour Dieu, que vous en souffrez : N'en suis pas digne.

| XV    | UN ENFANT QUE NOSTRE DAME RESUCITA    | 295 |
|-------|---------------------------------------|-----|
|       | Le conte                              |     |
|       | Je say tant de vostre convine         | 350 |
|       | Et de vostre renom sanz vice          |     |
|       | Que je vueil qu'aiez ceste office.    |     |
|       | Or paiz atant.                        |     |
|       | LE CHEVALIER                          |     |
|       | Mon seigneur vous fait honneur grant, |     |
|       | Maire, ne la refusez point.           | 355 |
|       | Faites touzjours bien et a point      |     |
|       | Et bien arez.                         |     |
|       | SECOND SERGENT D'ARMES                |     |
|       | Voire, mais vous nous en donrrez      |     |
|       | A boire, maire.                       |     |
|       | LE MAIRE                              |     |
|       | Vous arez, amis debonnaire,           | 360 |
|       | Quanque voulrez.                      |     |
|       | L'ADVOCAT                             |     |
|       | Maire, de ceste honneur pourrez       |     |
|       | Encores venir a greigneur;            |     |
|       | C'est l'entente de mon seigneur,      |     |
|       | Je vous promet.                       | 365 |
| 153 d | Le conte                              |     |
|       | Par saint George, voirement est,      |     |
|       | S'il le dessert, a brief parler.      |     |
|       | Or ça, il nous en fault raler         |     |
|       | Puis qu'establi bailli l'avons,       |     |
|       | Et aux assises revenrons              | 370 |
|       | D'uy en quinzaine.                    |     |
|       | LE MAIRE                              |     |
|       | S'il plaist a Dieu, g'y mettray paine |     |
|       | Telle que g'y aray honneur            |     |
|       | Et vous prouffit, mon chier seigneur: |     |
|       | De ce me vent.                        | 375 |
|       | LE CONTE                              |     |
|       | Bien est; or tost alez devant.        |     |
|       | Sohier, faites nous destasser         |     |

38<sub>0</sub>

385

390

395

400

405

154 a

Ces gens si que puissions passer Aisiement.

Premier sergent d'Armes Voulentiers, sire, vraiement. Alez arriére sanz delay Ou vraiement je vous ferray Sus sanz demour.

#### LA DAME

Agnesot, toy pri par amour,
Conseille moy que je feray.
Onques mais enfant ne portay;
Pour ce me vois je plus doubtant.
Parmy le ventre ay doleur tant
Et par les reins sanz tant d'angoisse
Qu'il m'est avis c'on les me froisse,
Ma doulce amie.

La chamberière
Dame, ne vous decevez mie;
Mandez la ventrière briefment.
Vous traveilliez certainement,

Bien dire l'os.

LA DAME

Diex! Diex! le ventre! Dieux! le dos! Doulce mére Dieu, que feray? Ha! Dieux! si grief mal n'enduray Onques mais jour.

La chamberiére

Gençon, sanz plus faire sejour, Vas tantost la ventriére querre Et la fay cy venir bonne erre : Delivres toy.

LE VALLET
Est ç'ore a certes par ta foy?
Dy, Agnesot.

415

420

425

430

La chamberiére

Oil: fay la venir tantost Pour l'amour Dieu.

LE VALLET

Je n'arresteray point en lieu Tant qu'en son hostel aie esté.

Berthe, que Dieu vous doint santé. Venez a ma dame bonne erre. Par moy vous a envoié querre,

Car fort travaille.

La ventriére

Elle n'a garde, non, sanz faille: Je la vi au moustier orains.

Espoir sant elle mal es rains Du fais de l'enfant qu'elle porte; Si lui est avis qu'elle est morte

Se tantost n'a la sage femme.
Pour ce qu'elle est bien riche dame
Nonpourquant voulentiers iray;

De li bien payer me feray.

Sa, alons ment.

LA DAME

Mére Dieu, mére Dieu, coment Passeray ceste douleur cy? Tresdoulce mére Dieu, mercy.

Diex! les rains! Diex!

La CHAMBERIÉRE

Ma dame, je pense c'un fiex Arez: ce me dit vostre cri. Pacience aiez, je vous pri,

En vostre mal.

154 b La dame

Ha! Agnesot, ma suer loyal, Je croy c'onques mais telle ondée

N'endura femme qui soit née 435 Com j'ay fait ore.

La chamberiére Ce ne sont que roses encore, Ma dame, soiez en certaine; Car il n'y ara sur vous vaine, Quant venra a l'enfantement Qui ne rompe, fors seulement Du petit doit.

LE VALLET Berthe, entrez leens, bon exploit. Ça demourray.

La ventriére Tu diz bien; je vois sanz delay.

445 Diex soit seens et saint Mandé. Dame, vous m'avez demandé; Pour ce vien cy.

> LA DAME Ha! Berthe m'amie, mercy. Ne me say conment contenir; Je croy que je suis au fenir,

450 Tant sui malade.

> La ventriére De dire rondel ne balade, Dame, ne vous chaille maishuit. Nous prendrons bien nostre deduit

455 Ailleurs huy mais. LA DAME

Pour Dieu mercy, laissiez m'en pais! Trop sanz angoisse et grant ahan. Ami Dieu, sire saint Jehan, Et vous, mére Dieu debonnaire, Jettez me hors de ceste haire

460 Par quelque tour. Diex! que feray?

| XV    | UN ENFANT QUE NOSTRE DAME RESUCITA                    | 299 |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|
|       | Diex! Diex! je croy que je mourray<br>En ceste place. |     |
|       | La ventriére                                          |     |
| 154 c | Se Dieu plaist, il nous fera grace                    |     |
|       | Briément et sainte Marguerite,                        | 465 |
|       | De qui vezcy la vie escripte:                         |     |
|       | Mettez sur vous.                                      |     |
|       | La chamberiére                                        |     |
|       | E! biau sire Dieux, faites nous                       |     |
|       | Joieux et de mére et d'enfant.                        |     |
|       | Trop sueffre angoisse et douleur grant                | 470 |
|       | Iceste femme.                                         |     |
|       | Le bourgois                                           |     |
|       | Qu'est ce, Gençon? ou est ta dame                     |     |
|       | Ne Agnesot?                                           |     |
|       | LE VALLET                                             |     |
|       | Mon seigneur, je croy qu'assez tost                   |     |
|       | Orrez dire qu'enfant avez.                            | 475 |
|       | Leens travaille, or le savez,                         |     |
|       | Grant piéce a ja.                                     |     |
|       | La chamberiére                                        |     |
|       | Mon seigneur, attendez me la;                         |     |
|       | Je vois un po a vous parler.                          |     |
|       | Ne vous en vueillez pas aler,                         | 480 |
|       | Sire, depriez nostre dame                             | ,   |
|       | Qu'elle vous vueille vostre femme                     |     |
|       | Sauver lui et sa porteure,                            |     |
|       | Car elle est en telle aventure                        |     |
|       | Que se Dieu sa grace n'y met,                         | 485 |
|       | Ly et l'enfant, je vous promet,                       | •   |
|       | Sont au morir.                                        |     |
|       | Le bourgois                                           |     |
|       | Elas! que pourray devenir?                            |     |
|       | Doulce mére Dieu, je vous proy                        |     |
|       | De cuer plaise vous sauver moy                        | 400 |

500

505

510

515

520

Ma doulce compaigne loyal
Et que l'enfant, vierge royal,
Dont travaille puist mettre hors
Sain et sauf, vivant l'ame ou corps,
Si qu'il puist recevoir baptesme
Et de la sainte huile et du cresme
Estre enoint conme crestien,
Et je vous promet une rien
Que pour chose, tant me soit male,
Ne lairay qu'au Puy de la Sale
Ne voise mon corps traveillier
Et en vostre moustier veillier

154 d

LA DAME

Com pelerin.

Dieux! je croy que suis a ma fin. Dieux! Dieux! or ne say que je face. E! mére Dieu, faites moy grace: Je n'en puis plus.

La ventriére Or pais, de par le doux Jhesus.

Dame, voz griez maus sont passez. Vous avez enfant : demandez

Quel enfant c'est.

LA DAME

Et pour Dieu, mon enfant quel est?

Dites le moy.

La ventriére

Dame, par la foy que vous doy, C'est un biau filz.

LA DAME

Or en soit locz Jhesu Criz, Qui par grace li ait donné A estre de bonne heure né! Car, mon enfant, il vault miex naistre De bonne heure que de bons estre,

| Sel | Δn  | 0 | m   | en | + 4 | מי | te |  |
|-----|-----|---|-----|----|-----|----|----|--|
| OCI | UI. |   | 111 | CH | ιc  | ш  | ıc |  |

La ventrière
Agnesot, sanz plus faire attente,
Alon men au moustier errant
Faire crestien cest enfant,
Car au naistre a eu tant paine
Que je ne suis mie certaine

525

Que guères vive.

La chamberière Contre ce conseil point n'estrive. Or alons, Berthe.

LE BOURGOYS
Agnesot, moult es ore apperte.

530

155 a

Conment va, dy?

La chamberiére

Bien, mon seigneur, la Dieu mercy.
Vous avez un fil sanz doubter
Que nous portons crestienner.
Courez devant; faites ouvrir
L'eglise et les fons decouvrir,

535

Car besoing est.

LE BOURGOIS
De ce faire suis trestout prest;
Je vois devant.

La ventriére

Nous vous rapportons vostre enfant Crestien, dame; c'est son preu. Gardez le bien d'yaue et de feu, Sy c'on ne vous en puist reprendre, Set ans, et li faites apprendre Sa credo et sa patenostre Pour son honneur et pour le vostre,

545

540

Car c'est raison.

LA DAME

Berthe, je croy bien que c'est mon; Si le feray.

La ventriére

550 Dame, a Dieu vous conmanderay. Je vois ailleurs ou l'en m'atent. Mais revisiter vueil souvent Ceste maison.

LE BOURGOIS

Doulce amie, pour l'achoison De l'aventure ou vous estiez 555 Ainçois que vous enfantissiez, Je requis la vierge Marie Que garant vous fust et amie Et je son pelerin seroie 560 S'elle vous delivroit a joie.

Dieu mercy, vous estes delivre Et si voy vous et l'enfant vivre. Si vous dy, je ne fineray Tant qu'ou moustier veillié aray

565 Nostre dame c'on dit du Puy, Car vraiement, dame, j'y suy Par ven tenuz.

LA DAME

Sire, il me plaist, sanz dire plus, Quanqu'il vous plaist.

LE BOURGOIS

570 A Dieu, dame, sanz plus de plait, Pensez de vous tenir toute ayse. Je revenray, mais qu'a Dieu plaise, Avant que relevez, ce croy. Gençon, tu venras avec moy, 575

Mais qu'il t'agrée.

LE VALLET Mon seigneur, c'est bien ma pensée. Il ne vous en fault plus parler;

1.55 b

| XV    | UN ENFANT QUE NOSTRE DAME RESUCITA  | 303 |
|-------|-------------------------------------|-----|
|       | Seul ne vous lairay pas aler.       |     |
|       | Avant, mouvons.                     |     |
|       | Le bourgois                         |     |
|       | Alons men, de par Dieu, alons       | 580 |
|       | Puis qu'ainsi est.                  |     |
|       | La chamberiére                      |     |
|       | Ma dame, le baing est tout prest    |     |
|       | Pour y entrer quant vous plaira.    |     |
|       | Je tieng que grant bien vous fera.  |     |
|       | Entrez dedans.                      | 585 |
|       | La dame                             |     |
|       | Agnesot, et je m'y assens,          |     |
|       | Mais a par moy ne m'y puis mettre.  |     |
|       | D'aidier moy te fault entremettre   |     |
|       | Tant que g'y soie.                  |     |
|       | La chamberiére                      |     |
|       | Voulentiers, se Dieu me doint joye. | 590 |
|       | Ma dame, or sa.                     |     |
|       |                                     |     |
|       | Le juge                             |     |
|       | Or me dites conment ce va.          |     |
|       | Tristan, trop me puis merveillier.  |     |
|       | Je ne voy devant moy plaidier       |     |
|       | Cause nulle dont bien me viengne,   | 59  |
|       | Ne ne fis, dont il me souviengne,   |     |
|       | Il a ja plus d'un mois entier.      |     |
| 155 c | Dites moy, je le vous requier,      |     |
|       | Que veult ce dire?                  |     |
|       | Le sergent                          |     |
|       | Ne vous y say respondre, sire,      | 600 |
|       | Foy que vous doy.                   |     |
|       | Le juge                             |     |

Et je le sçay bien, par ma foy. En la taverne despendues Sont, et en voz bourses pendues,

| 605 | Sonnant; et conment? vez le cy.      |     |
|-----|--------------------------------------|-----|
|     | Quant d'aucun vous tenez saisy       |     |
|     | Qui aucune chose a meffait,          |     |
|     | Je say trop bien conment on fait:    |     |
|     | Ains que j'en aie congnoissance      |     |
| 610 | Il vous ample de vin la pence        |     |
|     | Et vous est la bourse fourrée:       |     |
|     | Ainsi m'amende est recelée,          |     |
|     | Que point n'en ay.                   |     |
|     | LE SERGENT                           |     |
|     | Sire, par m'ame, je feray            |     |
| 615 | Bon serement c'onques encore,        |     |
|     | Puis que sergent sui jusqu'a ore,    |     |
|     | Ce que vous dites ne m'avint,        |     |
|     | Ne du faire ne me souvint,           |     |
|     | Ne je ne quier.                      |     |
|     | Le juge                              |     |
| 620 | Je vous en croy bien, ami chier;     |     |
|     | Voir vous estes le non pareil.       |     |
|     | Des autres plus dire n'en vueil;     |     |
|     | Entens a moy; n'en parlons plus.     |     |
|     | Par ceste ville sus et jus           |     |
| 625 | T'en vas tout bellement querant      |     |
|     | Un petit homme de corps grant        |     |
|     | Vestu d'un royé en travers           |     |
|     | Fait de pers rouge et de blanc pers, |     |
|     | C'on appelle Lupin Coquet:           |     |
| 630 | Il a deux bons yex, mais borgne est. |     |
|     | Quant trouvé l'aras, si te peines    |     |
|     | Et fai tant que tu le m'amaines      |     |
|     | Ou mort ou vif.                      |     |
|     | Le sergent                           | 155 |
|     | C:                                   |     |

Sire, je feray sanz estrif
Vostre conmandement; c'est droiz.
Dès maintenant enquerir voiz
Ou il demeure.

### LA DAME

Agnesot, se Dieu te sequeure, Or me vas querre mon enfant. Je sui de li tenir engrant Dedans ce bain.

640

#### La chamberière

Dame, si m'aist saint Germain, Je ne le feray mie envis, Mais a tout vostre plain devis; Dame, tenez.

645

### LA DAME

Sa, mon doulx enfant, sa venez.
Ores scez tu que tu feras,
Agnesot? Bien tost t'en yras
Dire a ma conmére Marie
Que par amour ne laisse mie
Que cy ne viengne, sanz debatre,
Avec moy soy un po esbatre,
Que je l'en pri.

650

# La chamberiére

Dame, voulentiers: sanz detri G'y vois courant.

655

## LE SERGENT

J'ay ja grant piéce esté querant Ce que mon maistre enchargié m'a, Et si n'en truis ne ça ne la Nulles nouvelles; qu'est ce cy? Encores veulz j'aler par cy Tout au lonc enquerre et savoir Se je le pourroie veoir Aucunement.

66o

T. H

20

|     | La dame                              |     |
|-----|--------------------------------------|-----|
|     | Mon enfant, je suis malement         |     |
| 665 | Traveillie de toy tenir.             |     |
|     | Egar! que met tant a venir           |     |
|     | De la ou est ma chamberière?         | 156 |
|     | La male passion la fiére!            |     |
|     | Elle me fait si ennuyer              |     |
| 670 | Qu'il me fault ycy apuier            |     |
|     | Pour dormir, tant ay grant sommeil.  |     |
|     | Un petit de l'ueil cligner vueil     |     |
|     | Tant qu'elle viengne.                |     |
|     | La chamberiére                       |     |
|     | Ma dame, en santé Dieu vous tiengne. |     |
| 675 | Elle dort, si con m'est avis.        |     |
|     | Ou a elle son enfant mis?            |     |
|     | Pas ne le tient. Diex! que feray?    |     |
|     | Lasse! lasse! que devenray?          |     |
|     | Lasse! son enfant est noyé.          |     |
| 68o | Lasse! mal sonmes avoié              |     |
|     | Et elle et moy.                      |     |
|     | LA DAME                              |     |
|     | Agnesot, vien avant : dy moy         |     |
|     | Qu'est ce? qu'as tu?                 |     |
|     | La chamberiére                       |     |
|     | Dame, nous avons tout perdu.         |     |
| 685 | Vous avez en vostre dormant          |     |

Ha! lasse! meschant! que feray je?
Lasse! lasse! maleureuse!
Lasse! chetive! dolereuse!
Ay je mort mon enfant je mismes?
A! tresdoulx Dieu, pére hautismes,

En ce bain noié vostre enfant : C'est grant damage.

LA DAME

| XV    | UN ENFANT QUE NOSTRE DAME RESUCITA                                                                                                                                              | 307 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | Cy a douleur dure et amére Que l'enfant est mort par la mére Qui en a fait l'occision. Certes droite conclusion                                                                 | 695 |
|       | Juge en moy qu'ainssi avenra: La mére pour l'enfant mourra; Si seront deux mors assez dures, Assez miserables et sures. Lasse! de quel heure fu née? Ma fin de douleur destinée | 700 |
| 156 b | Est, ce me semble.  Le sergent  J'oy haro de femmes ensemble  Leens; je vueil aler savoir                                                                                       | 705 |
|       | Se mon maistre y pourra avoir Une amende a droit ou a tort. Qui veille ceens ne qui dort? Y a il ame?                                                                           |     |
|       | LA CHAMBERIÉRE Oil, sire, moy et ma dame, Vous plaist il rien? Le sergent                                                                                                       | 710 |
|       | Oil; mon Dieu, savoir vueil bien<br>Qu'avez ceens a cy crier :<br>Ne m'en vueillez le voir nier,<br>Ou vraiement je t'enmenray                                                  | 715 |
|       | Avec moy et si te mettray<br>En fort prison.<br>La chamberiére<br>Certes, sire, par mesprison                                                                                   |     |
|       | Avons ceens un meschief grant :  Ma dame a noyé son enfant  Dont elle gist.  Le sergent                                                                                         | 720 |
|       | Ne m'en di plus : il me souffist.<br>Et ou est elle?                                                                                                                            |     |

745

750

La chamberiére Vez la la en douleur cruelle

725 Encore en bain.

Le sergent Dame, je met a vous la main De par le baillif mon seigneur, Et pour plus seurté greigneur

Avoir, entens ça, chamberière: Garde bien qu'en nulle manière Ta dame de ceens ne parte, Car sur toy tournera la perte S'elle se meut.

LA DAME

Ja doubter ne vous en esteut,
Tristan, n'en suis pas bien aisie.
Sa, vien; fay que soie couchie,
Agnesot, oste moy de cy.
Mére Dieu, par vostre mercy
Confortez moy.

156 c

LA CHAMBERIÉRE

740 Dame, pour l'amour Dieu vous proy
Gardez ne vous desesperez,
Mais l'aide Dieu esperez;
Ce vous conseil.

LE SERGENT

Sire, un grant fait dire vous vueil.
En alant ou vous m'envoiez
J'ay trouvé c'uns enfes noiez
A esté n'a mie granment
Et de sa mère proprement
Qui encore en gist de jesine.
Si ay d'elle pris la saisine
Et des biens touz.

JUGE

Ou est ce, Tristan, amis douz?

| xv    | UN ENFANT QUE NOSTRE DAME RESUCITA  | 309 |
|-------|-------------------------------------|-----|
|       | Savoir le fault.                    |     |
|       | Le sergent                          |     |
|       | Sire,c'est a cel hostel hault       |     |
|       | Que la veez.                        | 755 |
|       | Le juge                             | ·   |
|       | Sanz ce que point vous asseez,      |     |
|       | Tost menez m'y.                     |     |
|       | Le sergent                          |     |
|       | Sire, il me plaist, par saint Remy. |     |
|       | Or me suiez; devant iray.           |     |
|       |                                     |     |
|       | C'est icy, sire; j'enterray         | 760 |
|       | Tost avant vous.                    |     |
|       | Le juge                             |     |
|       | Amis, de ce sui tout jalous.        |     |
|       | Sa, chamberière, ou est la dame?    |     |
|       | Dy moy verité, par ton ame;         |     |
|       | Ne me mens point.                   | 765 |
|       | La chamberiére                      |     |
|       | Par m'ame, elle est en petit point  |     |
|       | En son lit, sire.                   |     |
|       | Le juge                             |     |
|       | Maine nous y tost sanz plus dire    |     |
| 156 d | Isnel le pas.                       |     |
|       | La chamberiére                      |     |
|       | Venez: ne vous contredy pas,        | 770 |
|       | Sire; je n'ose.                     |     |
|       | Le juge                             |     |
|       | Dame, entendez cy une chose         |     |
|       | Que je vous bée a pronuncier,       |     |
|       | Et ne vous vueilliez courroucier.   | _   |
|       | En a un enfant mis a mort           | 775 |
|       | Seens, je ne say par quel sort,     |     |
|       | Si que savoir vueil qui ç' a fait.  |     |
|       | Dame, savez vous de ce fait         |     |

Ne tant ne quant?

157 a

#### LA DAME

- 780 Il me poise que j'en say tant,
  Sire, mais il ne peut autre estre.
  Ne le vueillez sur ame mettre,
  Car en verité j'en descoulpe
  Tout le monde : moye est la coulpe,
  Ne nulz fors moy coulpe n'y a :
- 785 Ne nulz fors moy coulpe n'y a;
  Je vous diray conment il va.
  Je sui une povre acouchée
  De grant douleur au cuer touchée.
  Ores quant en mon bain entray
- Ma chamberière demanday
  Mon enfant avoir pour baignier
  Et pour lui ses membres aisier.
  Quant je le ting entre mes braz,
  Voir est qu'il ne demoura pas
- 795 Que de dormir l'affeccion
  Me vint par la subgeccion
  De l'ennemi: si m'endormi,
  Et en dormant mes braz ouvri,
  Et mon enfant si m'eschapa:
- 800 Ainsi en l'yaue se noya Par ma meschance.

Le juge

Monstrez le moy sanz detriance. Ou est il, dame?

LA DAME

Sire, je ne say, par mon ame,
Ou il est. Qu'en vault le mentir?
La douleur que sa mort sentir
Me fait m'est grief tourment et rage.
Lasse! je muir; lasse! j'enrage,

Quant m'en souvient.

LE JUGE

Veoir le me fault, c'est pour nient. Sa, chamberière, vien avant.

| N ENFANT QUE NOSTRE DAME RESUCITA   | 311 |
|-------------------------------------|-----|
| Qu'avez vous fait de cel enfant?    |     |
| Ne me mens goute.                   |     |
| La chamberiére                      |     |
| Sire, du bain l'ostay sanz doubte.  |     |
| A jointes mains vous cri mercy.     | 815 |
| De bonne foy l'apportay cy          |     |
| Ou vous le veez.                    |     |
| Le juge                             |     |
| Dame, il fault que vous vous levez. |     |
| Vous m'avez dit, bien m'en remort,  |     |
| Que vous avez cest enfant mort.     | 820 |
| Vestez vous tost appertement,       |     |
| Car vous en venrez vraiement        |     |
| Com prisonniére.                    |     |
| La dame                             |     |
| Lasse! or voy je bien que priére    |     |
| Cy endroit rien ne me vauldra.      | 825 |
| A honte mourir me fauldra:          |     |
| Nulle riens n'y vault l'estriver.   |     |
| E! Diex, com cy a dur lever         |     |
| Qui ma vie a grief douleur fine!    |     |
| Onques mais femme de jesine         | 83c |
| Ne releva si dolereuse.             |     |
| Ha! doulce vierge glorieuse,        |     |
| Ceste dolente pecheresse            |     |
| Qui tant a au cuer de detresce,     |     |
| Par vostre grace confortez.         | 835 |
| Car en moy est desconfors telz      |     |
| Qu'a espoir nul ne me say prendre   |     |
| Fors de honteuse mort attendre,     |     |
| Se par vous, vierge, secourue       |     |
| Ne sui. Sire, je sui vestue,        | 840 |
| Puisqu'il vous plaist.              |     |
|                                     |     |

157 b

LE JUGE

Par m'ame, dame, il me desplaist Qu'il le me convient faire ainsi.

860

865

870

Ore il nous fault partir de cy.

845 Chamberière, entens ma raison:
Touz les biens de ceste maison
Et l'ostel aras en baillie.
Sur peine de perdre la vie
Garde que rien n'en soit osté

850 Tant qu'il ait esté ordené
C'on en fera.

La CHAMBERIÉRE
Sire, quanqu'il y est sera
Gardé bien et seurement.
De ce ne doubtez nullement,
S'il plaist a Dieu.

LE JUGE
Dame, avant, partons de ce lieu:
Avec nous vous en fault venir.
Tristan, vueillez la soustenir
Et la laisse a son aise aler.
Delivre toy sanz plus parler:
Il est ja tart.

LE SERGENT
Sus, dame, que Diex y ait part.
Alons men tost.

LA DAME
A Dieu, chiére amie Agnesot:
Tu n'as mais en moy point de dame.
Prie Dieu qu'il ait de mon ame
Mercy, car le corps va a perte.
Tu vois bien que c'est chose apperte:
Jamais cy ne retourneray.
Pour ç' a Dieu te conmanderay,

M'amie chiére.

La chamberière Lasse, j'ay bien de mate chière Faire cause et raison sanz faulte Pour vous, ma dame. A Dieu. La haulte

| XV    | UN ENFANT QUE NOSTRE DAME RESUCITA                                                             | 313 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 157 c | Royne d'amour et de grace<br>A vostre ame vray pardon face,<br>Se plus n'avez de jours a vivre | 875 |
|       | Ou briément doint qu'estre delivre                                                             |     |
|       | Puissez a joie.<br>La dame                                                                     |     |
|       | Lasse! chetive! je soloie                                                                      | 880 |
|       | Desirer que Dieu tant m'amast                                                                  | 000 |
|       | Qu'enfant concevoir me donnast.                                                                |     |
|       | Mais il pert bien que ne savoie                                                                |     |
|       | Que c'estoit que je demandoie,                                                                 |     |
|       | Car par un qu'ay eu tout seul                                                                  | 885 |
|       | Me fauldra a honte et a deul                                                                   |     |
|       | Mourir sur terre.                                                                              |     |
|       | I                                                                                              |     |
|       | Le juge<br>Or tost, Tristan, leens l'enserre                                                   |     |
|       | Si qu'elle n'ysse.                                                                             |     |
|       | Le sergent                                                                                     |     |
|       | Sire, je n'ay pas cuer si nice                                                                 | 890 |
|       | Qu' ouvert li laisse huis ne fenestre.                                                         |     |
|       | Entrez, dame, ycy vous fault estre                                                             |     |
|       | Un po de temps.                                                                                |     |
|       |                                                                                                |     |
|       | La dame                                                                                        |     |
|       | E! Dieux! ou sui je? ou? tout seens                                                            | 0 = |
|       | Ne voi lieu dont clarté me viengne.                                                            | 895 |
|       | Mére Dieu, de moy vous souviengne;<br>Dame, trop sui desconfortée :                            |     |
|       | Onques mais si dure portée                                                                     |     |
|       | Femme ne porta com j'ay fait.                                                                  |     |
|       | Ha! mon bon seigneur, quant ce fait                                                            | 900 |
|       | Sarez, au cuer arez grant rage.                                                                |     |
|       | Certes vostre pelerinage                                                                       |     |
|       | A grant douleur vous tournera,                                                                 |     |
|       | Mais encore vous doublera                                                                      |     |

| 905 | La douleur quant vous orrez dire        |       |
|-----|-----------------------------------------|-------|
|     | La mort amére et le martire             |       |
|     | Qu'a souffrir pour ce fait attens,      |       |
|     | Ne jamais ne venrez a temps             |       |
|     | Que plus vous voie, ami loyal.          |       |
| 910 | Ha! tresdoulce vierge royal,            |       |
|     | C'est ce qui plus me desconfit,         |       |
|     | Car onques homme tant ne fist           |       |
|     | Pour femme conme il a pour moy,         |       |
|     | N'onques homme n'ama, ce croy,          | 157 d |
| 915 | Autant femme conme il m'amoit:          |       |
|     | Touzjours s'amie me clamoit.            |       |
|     | Or est fait: plus ne le verray.         |       |
|     | Lasse! chetive! que feray?              |       |
|     | Bien me doit li cuers fondre en lermes, |       |
| 920 | Car de ma vie est brief li termes       |       |
|     | Et la fin honteuse et despite.          |       |
|     | Doulce vierge, par ta merite            |       |
|     | Estain mon dueil et mon ennuy:          |       |
|     | En toy me fy, en toy m'apuy,            |       |
| 925 | Toy de cuer lo et loeray;               |       |
|     | Toy seule gloriffieray,                 |       |
|     | Car seulement par ta puissance          |       |
|     | J'atens a avoir delivrance              |       |
|     | Et brief secours.                       |       |
|     |                                         |       |

LE CHEVALIER

Mon seigneur, huy a quinze jours
Que vous promistes a venir
En ce chastiau la pour tenir
Voz assises; il est grant jour.
Alons y sanz faire sejour,

935 S'il vous agrée.

LE CONTE Par foy, c'estoit bien ma penséc;

| XV U  | N ENFANT QUE NOSTRE DAME RESUCITA                           | 3.15  |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|
|       | Oublié ne l'avoie pas.                                      |       |
|       | Alons y tost ysnel le pas.                                  |       |
|       | Vous deux m'aiderez a jugier.                               |       |
|       | Alez devant; alez, Sohier,                                  | 940   |
|       | Que je vous voie.                                           |       |
|       | Le sergent d'armes                                          |       |
|       | Voulentiers, sire. Faites voie!                             |       |
|       | Avant! avant! sus de cy! sus!                               |       |
|       | Par amour, traiez vous en sus                               |       |
|       | De ce chemin.                                               | 945   |
|       |                                                             |       |
|       | Le baillif                                                  |       |
|       | Mon chier seigneur, par saint Copin,                        |       |
|       | Vous soiez li tresbien venuz                                |       |
|       | Et a grant joie receuz,                                     |       |
|       | Et vous, mes seigneurs, touz ensemble.                      | - 5 - |
| 158 a | Vous n'avez pas, si com me semble,<br>Esté oblieux de venir | 950   |
| 150 a | Cy pour voz assises tenir.                                  |       |
|       | Irez seoir?                                                 |       |
|       | LE CONTE                                                    |       |
|       | Oil, baillif; je vueil veoir                                |       |
|       | L'entencion et le propos                                    | 955   |
| 4     | D'entre vous sur les faiz plus gros                         | 955   |
|       | De ceste court.                                             |       |
|       | L'ADVOCAT                                                   |       |
|       | Or nous delivrez brief et court,                            |       |
|       | Baillif: il en est temps huy mais.                          |       |
|       | Faites enconmencier les plais.                              | 960   |
|       | Or sus! bonne erre.                                         | 9     |
|       | Second sergent d'armes                                      |       |
|       | Mon seigneur, je vous vueil requerre,                       |       |
|       | Tandis que serez cy endroit,                                |       |
|       | Que je voise boire ou que soit :                            |       |
|       | J'ai soif trop grant.                                       | 965   |
|       | • •                                                         | ~     |

XV

LE CONTE

De ce avez vous cuer engrant Souvent, mon ami, bien le say. Alez, revenez sanz delay Yci bonne erre.

LE BAILLIF

Or nous va celle femme querre, Tristan, que tenons prisonniére. Je vueil qu'elle soit la premiére En jugement.

LE SERGENT Sire, je vois, se Dieu m'amant.

975 Sa, dame, sa, passez avant; Yssez hors, n'alez demourant; Delivrez vous.

LA DAME

Tristan, je vois, mon ami doulz.

Que me veult on?

LE SERGENT

980 Alons men sanz arrestoison. Ge ne le sçay pas bien, par m'ame.

> Sire, vezcy la bonne dame Que demandez.

> > LE BAILLIF

158 b

Mon chier seigneurs, or entendez,
Et vous, mes seigneurs, touz aussi.
Ceste dame que veez cy
A mort un anfant qu'elle avoit
Duquel encore elle gisoit:
Pour ce la tien je prisonniére.
Or dites en quelle maniére
J'en ouverray.

Le chevalier Ma sentence vous en diray.

| XV    | UN ENFANT QUE NOSTRE DAME RESUCITA       | 317  |
|-------|------------------------------------------|------|
|       | Justice et droiz, qui bien y garde,      |      |
|       | Si dient et jugent c'on l'arde :         |      |
|       | C'est ce qu'en dy.                       | 995  |
|       | La dame                                  | 993  |
|       | Ha! mes seigneurs, mercy! mercy!         |      |
|       | Ne regardez pas le meffait               |      |
|       | Quel il est, mais conment fu fait,       |      |
|       | En quel lieu, par quelle aventure,       |      |
|       | Afin que de moy creature                 | 1000 |
|       | Povre, chetive et miserable              | 1000 |
|       |                                          |      |
|       | Chascun ait le cuer piteable Aucunement. |      |
|       |                                          |      |
|       | LE CONTE                                 |      |
|       | Tu diz bien, femme. Or dy conment        | 5    |
|       | Le fait avint de point en point,         | 1005 |
|       | Et gardes que ne mentez point,           |      |
|       | Car de tant con plus nous diras          |      |
|       | Verité, plus tost grace aras             |      |
|       | D'entre nous touz.                       |      |
|       | La dame                                  |      |
|       | Certes creez, mon seigneur doulx,        | 1010 |
|       | Que ja de mot n'en mentiray,             |      |
|       | Mais verité pure diray.                  |      |
|       | Il est voir que je me baingnoye          |      |
|       | Conme acouchiée que j'estoye             |      |
|       | D'un filz qui tant m'a donné paine       | 1015 |
|       | Que j'en travaillay bien quinzaine       |      |
|       | Et fu de mort en aventure,               |      |
|       | Pour quoy de cuer par grant ardure       |      |
|       | Mon vray compaignon et ami               |      |
| 158 c | 1 2                                      | 1020 |
|       | Nostre Dame du Puy requerre.             |      |
|       | Lasse! pour lui le cuer me serre         |      |
|       | De douleur, et je n'en puis mais,        |      |
|       | Car veoir ne le cuit jamais,             |      |
|       |                                          |      |

Et s'est alez pour moy orer.

1025

XV

Donc doy je bien pour ly plourer. Ore de li me tays atant. Sire, pour baingnier mon enfant Requis, et il me fu baillié,

Mais mon povre corps traveillié
Avoie tant et estourmy
Qu'assez tost après m'endormy
Ou baing, et l'enfant de mes mains
M'eschappa. N'y a plus ne mains:

Il est com je le vous recorde.
Si vous requier misericorde
A vous touz; ne sçay plus que dire,
Car certes assez me martire
Le dueil que j'ay.

LE CONTE

Remet la en sauf sanz delay,
Sergent. Sa, or parlons ensemble.
Par foy, biaux seigneurs, il me semble,
Ce fait est de grant pitié plain,
Je le vous vueil bien dire a plain;

Car c'est dure chose et amére
A croire qu'avenist a mére
Qu'a mort mist son enfant jamais
Ou trop aroit le cuer mauvais,
Si que je ne m'accorde mie

Ou'elle perde pour ce la vie,
Mais c'on li pardoint son meffait,
Car, par ma foy, elle m'a fait
Pitié au cuer.

Le sergent d'armes Je ne me peusse a nul fuer Estre aussi tenuz de plourer, Sire, quant je l'oy parler; N'en doubte nulz.

L'ADVOCAT Ore, sire, je sui venuz

| Cy pour ce que je vous conseille.     |      |
|---------------------------------------|------|
| Vous dites une grant merveille,       | 1060 |
| Et trop grant don voulez donner       |      |
| D'un tel fait a plain pardonner,      |      |
| Ja soit ce que pour bien le dites.    |      |
| En pensez vous a estre quittes,       |      |
| Se la quittez? nanil, par foy;        | 1065 |
| Et vezcy la raison pour quoy:         |      |
| Combien, sire, que soiez conte        |      |
| Et homme dont on fait grant compte,   |      |
| Si est il voir que vous avez          |      |
| Souverain, et vous le savez,          | 1070 |
| De qui voz fiez sont tuit tenu;       |      |
| Et si tost qu'il ara sceu             |      |
| Que vous n'arez justice fait,         |      |
| Il mettera la main de fait            |      |
| Sur toute vostre seigneurie           | 1075 |
| Et si dira, je n'en doubt mie,        |      |
| Que de droit li sera acquise.         |      |
| Or regardez en quelle guise,          |      |
| Sire, vous voulez deffaire,           |      |
| Se pour pitié laissiez a faire        | 1080 |
| Droite justice.                       |      |
| Le chevalier                          |      |
| Marie! je tenrroie a nyce             |      |
| Le seigneur, se grace faisoit         |      |
| A autruy et soy defaisoit             |      |
| Par celle grace.                      | 1085 |
| Le sergent d'armes                    |      |
| Sire, il vault miex donques c'on face |      |
| Justice, et que point ne tardez,      |      |
| Que ce que la terre perdez            |      |
| Dont estes conte.                     |      |
| Le conte                              |      |
| Aussi aym je miex que a honte         | 1090 |
| Muire, puis qu'elle a fait le vice    |      |

1100

1105

Que pour lui ma terre perdisse, Se m'aist Diex.

L'ADVOCAT

Sire, aussi le vous vault il miex, Par verité.

159 a

LE CONTE

Je conmans qu'il soit endité A hault cri, en plain quarrefour, Que tantost sanz faire sejour De chascun hostel un homme isse Qui viengne veoir la justice, Et que l'en voit dire au bourrel Qu'il s'en voit au devant ysnel L'appareil faire.

Le BAILLIF

Tristan, vaz y tost sanz retraire. Tu oz bien que mon seigneur dit. Vaz, si le faiz sanz contredit :

Or t'en avance.

LE SERGENT Je vois, par saint Denis de France; Je sui d'avoir ja fait engrans.

Or entendez, petiz et grans, 1110 Mon seigneur le conte vous mande A touz ensamble et si conmande De chascun hostel un homme ysse Et si s'en viengne a la justice 1115

Sanz nul demour.

LE COUSIN

Tristan, je vous pri par amour Que vous me vueillez denuncer Oui est ce c'on veult justicer.

Est c'homme ou femme?

LE SERGENT

Sire, c'est celle bonne dame 1120

159 b

Qui l'autrier noya son enfant Par meschief, dont est pitiez grant. Je m'en revois au bourrel dire Qu'il appareille et qu'il attire

Ce qu'il i fault.

1125

LE COUSIN
E! mére Dieu, dame du hault
Firmament, vezcy grant damage.
Ceste dame de bon courage

Ceste dame de bon courage Estoit et preude femme fine, Et par meschief fault qu'elle fine

Et par meschief fault qu'elle fine
Selon le monde a deshonneur.
E las! chier cousin, grant doleur
Arez quant vous sarez cecy.
Je ne vueil plus demourer cy:
Aux champs m'en vois bien hors de voie 1135
A fin telle que ne la voie

Mener destruire.

LE MARI

Or nous pouons nous bien deduire
Desoremais, Gençon amis,
Car, Dieu mercy, nous avons mis
Il n'a c'un trop po de chemin
Jusqu'a l'ostel; tost y serons;
Si pense que nous trouverons
La relevée de nouvel
Qui ja nous fera grant revel,
Et si verray mon petit filz.
C'est ce qui plus, soiez en fiz,
Me donne joye.

Gençon le vallet
Par ma foy, mie ne vouldroie
Pour dix livres de bons deniers

Qu'il me convenist les centiers Raler, sire, dont nous venons. Pour Dieu, ce chemin affinons Isnel le pas.

Isnel Isnel

LE MARI
Or escoute: tu t'en yras
A mon cousin tout seul devant
Et li diras que je li mant
Que l'estat de maison me mande
Tout, et a li me reconmande
Assez de fois.

LE VALLET
Voulentiers, mon seigneur, g'y vois
Sanz targier point.

Le SERGENT
Raoulet, je te truis bien a point.
Vas, si apreste ton affaire,
Car tantost fault justice faire
De celle femme qui noya
Son enfant, dont arse sera.

Or t'en depesche.

LE BOURREL

Il ne m'y fault hoe ne besche.

Alez dire au baillif j'aray

Fait en l'eure, et qu'a ly iray

Tout maintenant.

Le sergent Or fay tost : je m'en vois devant.

Mes seigneurs, le bourrel ara En l'eure fait, puis il venra Icy, ce dit.

> LE BAILLIF Nous l'attenderons un petit, Puis qu'ainsi va.

159 c

159 d

| Le vallet                               |      |
|-----------------------------------------|------|
| Il me semble que je voy la              | 1180 |
| Le cousin mon maistre; c'est mon.       |      |
| A li vois sanz arrestoison.             |      |
| Dieu vous gart, sire.                   |      |
| LE COUSIN                               |      |
| Dieu te doint bien faire et bien dire,  |      |
| Gençon. Qu'est ce ? ou est mon cousin ? | 118  |
| N'est il pas venu le chemin             |      |
| Avecques toy?                           |      |
| LE VALLET                               |      |
| Si est, sire, foy que vous doy.         |      |
| Je l'ay laissié bien près de cy.        |      |
| Si vous prie, pour Dieu mercy,          | 1190 |
| Qu'avant qu'il se face apparoir         |      |
| Que l'estat li faciez savoir            |      |
| De sa femme et de son hostel            |      |
| Et s'il y a rien de nouvel              |      |
| Ou mal ou bien.                         | 1195 |
| Le cousin                               |      |
| Gençon, je ne t'en diray rien,          |      |
| Mais avec toy a lui yray,               |      |
| Car telle chose li diray                |      |
| Que je ne te diroie pas.                |      |
| Alons nous ent ysnel le pas             | 1200 |
| Sanz plus cy estre.                     |      |
| Le valet                                |      |
| Alons, sire. Veez vous mon maistre      |      |
| Par devant nous?                        |      |
| LE COUSIN                               |      |
| Oil, Gençon, mon ami doulx.             |      |
| A li m'en vois sanz demourée.           | 120  |

Biau cousin, la vierge honnorée

1225

1230

Soit loée: en bon point vous truis. Conment vous a esté depuis Que ne vous vi?

LE MARI

Tresbien, cousin, par saint Remy.
Et vous, avez vous se bien non?
Conment le fait on en maison?
Ne me mentez.

LE COUSIN

Je le vous diray, s'acoutez.

Je ne vueil point, se Dieu me voie,

Que vous aillez par ceste voie :

De ça tournons.

LE MARI

Cousin, en mon hostel serons Plus tost par cy.

LE COUSIN

Vous n'irez pas, je vous en pri.
Or me creez.

LE MARI

Vous me samblez touz effraez. Pour Dieu, dites moy, qu'y a il? Vous doubtez vous d'estre en peril

Contre nul ame?

LE COUSIN

Nanil, cousin, par nostre dame, Ne ne fis onques.

LE MARI

Aucune chose y a il donques Qui ne va mie bien a point. Je vous pri, ne m'en mentez point;

Dites m'en voir.

LE COUSIN

C'est nient; il le vous fault savoir. Cousin, venez vous en, venez. Certes point de femme n'avez 160 a

Ne point d'enfant. 1235 LE MARI Las! qu'est ce que m'alez disant, Cousin? Vezcy parole amére. Ay je perdu et filz et mére Trestout ensemble? LE COUSIN Oil voir, cousin, ce me semble : I 240 Ainsi est il. LE MARI Elas! chetif! par quel peril? Que je le sache. LE COUSIN Certes avis m'est c'on me sache Le cuer, tant ay dueil et hachie 1245 Quant il fault que je le vous die. Vezcy tout le fait. Ma cousine Baignoit un jour de sa gesine, Et son enfant avecques li: En baingnant elle s'endormy, 1250 Et l'enfant si lui eschapa Des mains si qu'ou bain se noya. Le haro conmença si grant Que la justice y vint errant. Prise fu; a mort est jugée, 1255 Maintenant sera amenée Ardoir: n'en vault riens le mentir. Pour ce n'ay volu consentir Que ce chemin la alissiez Afin que ne l'encontrissiez. 1260 Or savez du fait l'aventure. Si vous pri pour la vierge pure Gardez ne vous desconfortez, Mais prenez en vous confors telz

Que vostre ame en puist valoir miex,

Et dites que loé soit Diex

160 b

# De quanqu'il fait.

LE MARI

Elas! chetif! qu'ay je meffait A vostre filz, vierge Marie?

Je croy qu'il ne soit homs en vie
Plus maleureux que je sui.
Elas! je cuidoie au jour d'uy
Avoir un jour plain de leesse,
Mais je l'ay plain de grant tristesse.

Ha! compaigne loyalle et vraie,
Ta mort trop me tourmente et plaie
Quant par tel meschief je te pers,
Car tes tourmens qui sont apers
Aus gens me sont aussi ou cuer
Et m'engoissent si pour toy, suer,

Qu'a paine sçay je mais parler.

Las! quelle part pourray aler?

Las! qui me reconfortera?

Las! conment sanz mort portera

Mon povre cuer le dueil que j'ay?

Mon povre cuer le dueil que j'ay? Las! se m'esbahis et esmay,

N'est de merveille.

Le cousin Soufrez, cousin, c'on vous conseille. Biau sire, je vous cri mercy. Venez ent sanz plus estre cy

1290 Venez ent sanz plus estre Ou vous mainray.

LE MARI
Certes, biau cousin, je n'iray

En maison nulle, tant soit belle, Devant ce qu'en celle chappelle Aie esté encore une piéce; Mais que jamais ne vous meschiéce, Alez veoir ma povre femme Et me rapportez, par vostre ame, Ce que pourrez de ses regrez,

| XV U  | N ENFANT QUE NOSTRE DAME RESUCITA   | 327  |
|-------|-------------------------------------|------|
|       | Car du savoir ay cuer engrez,       | 1300 |
|       | Et la manière de sa fin.            |      |
|       | Je vous attenderay, cousin,         |      |
|       | Droit la dedans.                    |      |
| 160 с | Le cousin                           |      |
|       | Cousin, je feray sanz contens       |      |
|       | Vostre plaisir; c'est de raison.    | 1305 |
|       | Va t'en avecques lui, Gençon:       |      |
|       | Point ne le laisse.                 |      |
|       | Le vallet                           |      |
|       | Nanil, tant qu'en telle tristesse   |      |
|       | Je le voie estre.                   |      |
|       | Le mari                             |      |
|       | E! dame, de qui daigna naistre      | 1310 |
|       | Li Diex qui toute chose a fait,     |      |
|       | Qui tant en grace t'a parfait       |      |
|       | Qu'en corps et en ame t'a mis       |      |
|       | Lassus en son hault paradis         |      |
|       | Ou de touz sains es honnorée,       | 1315 |
|       | Des anges servie et loée            |      |
|       | Conme leur dame et leur maistresse, |      |
|       | Dame, moi qui sui en tristesse      |      |
|       | Et en desconfort sanz mesure,       |      |
|       | Regarde en pitié, vierge pure,      | 1320 |
|       | Car a toy seule me demente,         |      |
|       | A toy me complain et lamente        |      |
|       | Com cil qui en affliccion           |      |
|       | Est d'amére compunccion.            |      |
|       | Qu'en puis je mais, vierge Marie?   | 1325 |
|       | J'ay desiré toute ma vie            |      |
|       | Que ta grace a ce m'avoyast         |      |
|       | Que Diex un enfant m'envoyast.      |      |
|       | Mais se par toy m'a entendu,        |      |
|       | Cest enfant m'est trop chier vendu, | 1330 |
|       | Car onques a pére n'a mére          |      |
|       | Ne donna fors qu'angoisse amére     |      |

I 355

r360

Et bien y pert, vierge pucelle, Car par lui muert a honte celle Qu'ay espousé par mariage, 1335 Dont a po que de dueil n'enrage Et que mon cuer par my ne créve, Tant me tourmente et tant me gréve La paine qu'il ly fault encourre. Las! et je ne sçay ou recourre 1340 Qu'a toy, fontaine de pitié. Si te pri que de t'amistié Monstre aucun petit a ce las Que toute joie et touz soulas 1345 Ont eslongié.

160 d

Nostre Dame Chier filz, donne moy le congié Que la jus voise visiter Un mien ami que lamenter Voy sanz mesure.

DIEU

Chiére mére, bonne aleure
Alez y, car il me plaist bien.
Vostre vouloir si est le mien;
Vous le savez.

Nostre Dame
Or sus, Jehan, de cy levez,
Et vous, Eloy, Agnés, et vous.
Venez avec moy la jus tous
Par compagnie.

SAINT JEHAN
Ce ne refuseray je mie,
Dame, mais a vostre plaisir
Sui de touz poins prest d'obeir :
C'est de raison.

Saint Eloy Nous ne pouons sanz mesprison

| UN ENFANT QUE NOSTRE DAME RESUCIT      | A 329  |
|----------------------------------------|--------|
| De ce, Jehan, nous excuser.            |        |
| Aussi vueil je sanz refuser            |        |
| Son vouloir faire.                     | 1 365  |
| Nostre Dame                            |        |
| Or tost, alons men sanz retraire       |        |
| Droit a celle chappelle la.            |        |
| Un mien loyal sergent y a              |        |
| Que je voi trop desconforter,          |        |
| Si que pour li reconforter             | 1370   |
| A li yrons.                            | ·      |
| LE PREMIER ANGE                        |        |
| Dame, vostre vouloir ferons:           |        |
| Il appartient.                         |        |
| I a SECOND ANGE                        |        |
| C'est bien dit, et puis qu'a ce vient, |        |
| Alons men chantant touz ensemble,      | 1375   |
| C'est bien a faire, ce me semble,      |        |
| Ce rondel qui est bel et dous.         |        |
| LE RONDEL                              |        |
| Royne des cieulx, qui en vou           | S      |
| Servir met son entencion               |        |
| Moult fait bonne opperacion            | . 1380 |
| Quanque pour vous fait li est doulz    |        |
| Et plaisant sanz confusion.            |        |
| Royne des cieulx, qui en vou           | S      |
| Servir met son entencion               |        |
| Dieu a ami et les sains touz,          | 1385   |
| Et si noble perfeccion                 |        |
| Que de gloire a refeccion.             |        |
| Royne des cieulx, qui en vou           | 1 S    |
| Servir met son entencion,              |        |
| Moult fait bonne opperacion            | . 1390 |
| Nostre Dame                            |        |

XV

16

Amis, ta lamentacion Laisse ester huymais par amour. Trop longuement y faiz demour, Met toy en pais.

LE MARI

1395 Helas! dame, je n'en puis mais Se je pleure et suis esbahiz, Car de douleur suis envahiz Dure et cruelle.

NOSTRE DAME

Et pour Dieu, mon chier ami, quelle? Dites le moy.

1400 Dites le

LE MARI

Las! a po que je ne marvoy. Dieux m'avoit fait grace si grant Qu'il m'avoit donné un enfant D'une femme qu'espousé ay

Si bonne que meilleur ne say,
Et s'estoit quanque desiroie.
Las! mais j'en ay petite joye,
Car l'aventure est si amére

Car l'aventure est si amère Que noyé l'a sa propre mère,

Qui encore de lui gisoit,
Ou baing ou elle se baingnoit
Pour ce que s'endormi ou baing.
Or l'a pris justice en sa main
Et sy est jugée a ardoir

En l'eure. Doi je bien avoir
Grant douleur? dites me voir, dame.
Mon enfant voy mort par ma femme,
Qui me met en affliccion,
Et si voy qu'a destruccion

Ma femme muert pour son enfant.
Ou est le cuer qui ne me fend
De dueil, d'angoisse et de meschief?
Lever n'oseray mais le chief

Contre ame née.

Nostre Dame

Mon ami, ceste destinée,

161 b

161 c

Je te promet, n'est qu'une espreuve, Et te dy bien, se Dieu te treuve Souffrant en ceste adversité, Doulcement croy pour verité Que telle joie te donrra 1430 Oui contre ton duel doublera Pour tout certain. LE MARI Dame, tout est dessoubz sa main: Or en face a son saint plaisir. Je ne vueil riens ne ne desir 1435 Que son vouloir. NOSTRE DAME S'ainsi le fais, tu fais savoir; Et si te dy qu'il avenra Que ta besongne a bien venra Si que t'en tendras pour contens. 1440 Ralons nous en : il en est temps Trestouz ensemble. SAINT ELOY Dame, bien dites, ce me semble : Je m'y accort. SAINT JEHAN Faisons donc encore un recort 1445 En alant de nostre rondel. Il me samble de chant tresbel Et bon aussi. LE PREMIER ANGE Conmençons au partir de cy Car je sui de chanter jalous. 1450 LA PERFECCION DU RONDEL Dieu a ami et les sains touz

Et si noble perfeccion.

LE MARI

Diex! est ce songe ou vision?

Qu'est la dame ore devenue

1470

1475

1480

Qui cy endroit estoit venue?
Elle s'en va soudainement.
Perdue l'ay, ne say conment,
Mais doulcement m'a conforté
Et si doulcement enorté
Que pour s'amour cy demourray
Et la grace a Dieu requerray
Que m'a promise.

LE BOURREL

Mes seigneurs, s'il vous plaist que mise Soit huy celle femme a sa fin, Temps en est, s'aucun n'a affin Qui la requiére.

LE CONTE

Je n'en feray riens pour proiére. Avant! traiez la de prison, Et si soit sanz arrestoison

Menée ardoir.

LE SERGENT

Mon seigneur, a vostre vouloir: En l'eure je la vous vois querre.

Sa, dame, yssez de cy bonne erre . Venez avant.

LA DAME

Je vois. Diex, a vous me conmant Et en vostre saintisme garde; Sire, mon corps deffens et garde De mort vilaine.

161 d

LE SERGENT Vezcy la femme que j'amaine Devant vous, sire.

#### LE BAILLIF

Dame, n'y vault riens contredire:
Il vous convient mort recevoir.
Bourrel, fai de li ton devoir.
Je ne vous say miex conseillier.
Priez Dieu qu'il vous vueille aidier
Et vous doint pacience, dame,
Telle que ne perdez pas l'ame

1485

Avec le corps.

### LA DAME

Ha! tresdoulx Dieu misericors,
Se d'angoisse le cuer me fault,
Qu'en puis je mais, quant il me fault
Ce monde a honte trespasser?
He! seigneurs, se ne puis passer
Qu'il ne me conviengne destruire,
Pour Dieu, faites que bien tost muire
A ce que par longue doulour
Ne renie mon creatour,

1495

1490

Je vous en pri.

#### LE CONTE

Menez la vous deux sanz detri. Oz tu, Tristan, et toy, bourrel? Nous irons après vous ysnel:

1500

Alez devant.

## LE BOURREL

Or sa, dame, passez avant:
Cy ne nous pouons plus tenir.
A vostre fin vous fault venir.
Priez ces gens que pour vous prient
Et que leurs patenostres dient
Chascun pour vous.

1505

## LA DAME

A Dieu, a Dieu, mes amis touz, Par especial mon ami, Mon loyal seigneur, mon mari!

1510

162 a

|      | Lasse! se veoir le peusse             |
|------|---------------------------------------|
|      | Plus aisiement en morusse.            |
|      | Or ne peut estre, bien le voy.        |
| 1515 | E! bonne gent, priez pour moy         |
|      | Que Dieu me soit si vray affin        |
|      | Que m'ame prengne a bonne fin,        |
|      | Car certes j'en ay bien mestier.      |
|      | Sire conte, je vous requier           |
| 1520 | Et vous pri pour l'amour de Dieu      |
|      | Qu'arrestons yey en ce lieu           |
|      | Et que me fassiez ceste grace         |
|      | Qu'avant ce que plus oultre passe     |
|      | Que je voie la creature               |
| 1525 | Pour qui je vois a tel laidure        |
| 1323 | Recevoir mort.                        |
|      | Le conte                              |
|      |                                       |
|      | Certes, femme, je le t'accort.        |
|      | Or tost, tost, Tristan, vaz le querre |
| ~ 0  | Et le m'apporte cy bonne erre,        |
| 1530 | Si le verra.                          |
|      | Le sergent                            |
|      | Je feray ce qu'il vous plaira,        |
|      | Mon chier seigneur; j'y vois suiant.  |
|      | Tenez, sire, vezcy l'enfant           |
|      | Que demandez.                         |
|      | Le conte                              |
| 1535 | Monstrez li, baillif: n'atendez       |
|      | Ne tant ne quant.                     |
|      | LE BAILLIF                            |
|      | Ores, femme, vezcy l'enfant           |
|      | Que tu demandes a veoir,              |
|      | Que tu as mort. Or me dy voir         |
| 1540 | Qu'en veulz tu faire?                 |
| 1    | La dame                               |
|      | Ha! chier sire, vueille vous plaire   |
|      | Que tenir le puisse un petit          |
|      | Car training to begin and begin       |

Et baisier pour mon appetit Ressasier.

LE BAILLIF

Je ne le te vueil refuser: 1545

Tien, voiz le cy.

LA DAME E! doulx enfes, Diex ait mercy De t'ame et de la moie ensemble. Bien m'est changée, ce me semble, La joye que de toy avoie 1550 Quant en mon ventre te portoye Jusqu'a tant que j'en traveillay. Mais dès lors pour toy enduray Tant de paine et tant de martire Qu'il n'est homs qui le peust dire 1555 Jusques a l'eure de ton naistre. Ha! mére au tresdoulx roy celestre, Je vous rens graces, c'est droiture. J'ay moult de foiz mis cuer et cure En vous prier que m'oissiez 1560 A ce qu'enfant me donnissiez, Car d'enfant avoir j'esperoie Que me venist solaz et joie; Mais, dame, s'il vous a pleu Que j'aye cestui cy eu, 1565 Si voy je qu'il est du contraire, Car pour lui me voy a mort traire, A mort, lasse! voire honteuse Et si laide et si angoisseuse Que du penser m'esbahis toute. 1570 Or est la compagnie route De ton pére et de moy par toy, Doulx enfes, certes mais par moy, Si est bien droiz que le compére. Vray Dieu, reconfortez le pére, 1575

Car a plourer ara assez

r580

1590

1595

1600

162 C

Quant nous deux verra trespassez Et il y ara bien raison. En plourant, mon doulx enfançon, Te vueil baisier, puis te lairay Et pour ta mort morir iray,

Chétive! lasse! (Yci crie l'enfant)
Mon seigneur, regardez la grace

Que Dieu et la vierge Marie

Ont cy fait. L'enfant si a vie :
Oez le braire.

LE CONTE

Ha! doulce vierge debonnaire, Vous doit on servir et loer, Vous doit on de cuer aorer, Car a ceulx qui a vous s'otrient Estes, puis que de cuer vous prient,

Appareillie.

L'ADVOCAT
Sire, conmandez c'on deslie
La femme et qu'a plain soit delivre,
Puis que nous veons l'enfant vivre :

Il appartient.

LE BAILLIF
Vous dites voir : aussi convient
Quant elle sera deliée
Qu'elle soit au moustier menée
Pour la mére Dieu mercier
De ses vertuz et li loer
De sa tresgrant misericorde.
Bourrel, oste li celle corde

1605 Liée : fay appertement Conme ligiers.

LE BOURREL
Par m'ame, sire, voulentiers,
N'en doubtez pas.

Dont tu l'as si estroittement

162 d

| Le cousin                         |      |
|-----------------------------------|------|
| Sus, cousin, sus, ysnel le pas.   |      |
| C'est trop dormy.                 | 1610 |
| LE MARI                           |      |
| Las! j'ay le cuer si estormi      |      |
| Et si pesant, au dire voir,       |      |
| De dueil que je ne sçay avoir     |      |
| En moy maniére.                   |      |
| Le cousin                         |      |
| Biau cousin, faites lie chiére.   | 1615 |
| Vostre femme ne mourra mie,       |      |
| Car sachiez vostre enfant a vie.  |      |
| Telles vertuz y a fait Diex       |      |
| Dont tout le monde pleure aux yex |      |
| De pitié pour la grant merveille. | 1620 |
| Il a couleur aussi vermeille      |      |
| Conme belle rose en esté,         |      |
| Et si vous di pour verité         |      |
| Vostre femme mort le tenoit       |      |
| Et en pleurant se complaignoit    | 1625 |
| De la doulour qu'avoit pour li.   |      |
| Si avint, chier cousin, qu'ainsi  |      |
| Qu'elle le cuida mort baisier     |      |
| Pour sa douleur amenuisier        |      |
| Et pour y prendre aucun confort,  | 1630 |
| L'enfant s'escria bien et fort    |      |
| A haulte alaine.                  |      |
| Le mari •                         |      |
| Ha! mére Dieu de grace plaine,    |      |
| Des desolez conforterresse,       |      |
| Qui es des desvoiez adresse       | 1635 |
| Et de ceulx qui ont esperance     |      |
| En toy salut et vraie aidance,    |      |
| Toute belle de corps et d'ame,    |      |

Tome II

163 a

Je te mercy, tresdoulce dame,

Je te lo, je te glorify

De tout mon cuer te magnify

Pour les graces et le bienfait

Qu'autre foiz et ores m'as fait.

Par toy suis hors de grant tristesse,

Par toy ay recovré leesse

Plus que mon cuer ne peut comprendre.

Cousin, je ne puis plus attendre

Que ne voise veoir ma femme,

Puis que Dieu de si grief diffame

1650 L'a delivrée.

LE COUSIN
Or alons donc sanz demourée :
Il me plaist bien.

Le BOURREL
Sire, entour li n'a mais du mien
Corde ne fil.

LE CONTE

Ores, femme, de grant peril Es eschapée, bien le voiz. Toute ta vie a Dieu en doiz Grant guerredon.

La dame

Certes, sire, je li fais don
De moy toute desoremais.
Sa serve vueil a touzjours mais
Estre, car faire ne puis miex,
Et a celle qui est des cieulx
Dame royal.

LE MARI

Ma suer, ma compaigne loyal, M'amie chiére, acole moy. Certes, j'ay moult esté pour toy

1675

1680

1685

1690

1695

Plain de tristesce.

LA FEMME

E! Diex, or double ma leesce. Mon chier seigneur, mon ami dous, Voir quant il m'a membré de vous Plus grief douleur au cuer sentoie Que de la mort que j'atendoie,

Ce m'est avis.

LE CHEVALIER Bourrel, sanz plus faire devis, Puis que tu as cy fait, va t'en; Mais demeure avec nous, Tristan. Dame, plus ycy ne parlez: Droit au moustier vous en alez Mercier la vierge Matie Et nous vous tenrons compagnie De cuers entiers.

LA DAME

Sire, bien dites: voulentiers Faire vueil quanque conmandez. Mon seigneur, avec moy venez, S'il vous agrée.

LE MARI

Dame, alons, c'est bien ma pensée. Je ne m'en tenroie a nul fuer.

Or ça, mercions ci de cuer Devant ces femmes et ses hommes La mére Dieu, puis que nous sommes En son eglise.

163 b

LA DAME

Sire, faire vueil sanz faintise Vostre conmandement : c'est droiz. Vierge mére au doulx roy des rois, Dame de la terre et du ciel, Doulce en penser plus que nul miel,

1710

1720

1725

1730

De tout mon cuer je te graci, De tout mon pouoir te mercy, Quant tu m'as daingnié regarder Et de honteuse mort garder, Si est bien droiz que je te serve. Pour ce desoresmais ta serve Vueil estre par especial

1705 Et moy toute, vierge royal, A toy donner.

LE MARI

E! vierge, qui guerredonner Te pourroit en nulle manière Si grant bonté ne si entiére Conme tu m'as fait, doulce dame? Tu m'as delivrée ma femme De mort telle con scet chascun, Et a l'enfant dont n'avons qu'un, Qui par la mére estoit ja mors, As mis la vie arriére ou corps,

1715 Vierge pucelle.

LE CONTE

Biau preudon, puis que vezcy celle Que tu diz qui est t'espousée, Combien qu'ait esté opposée A mourir de nous par son fait, Pardonné li est son meffait Et pure ynocent la te rens Devant toutes ces bonnes gens,

Car a Dieu plaist, si con me semble, Que vous soiez encore ensamble: Or yous maintenez saintement. Avant! biaux seigneurs, alons ment

Et les laissons.

L'ADVOCAT

Mon seigneur, vo vouloir ferons: 163 c Il appartient.

#### LE MARI

Sire baillif, un mot pour nient: Je vous suppli que m'entendez. Assez evidanment savez L'onneur, le bien, la courtoisie Que m'a fait la vierge Marie, 1735 Et certes se je l'oublioie Assez plus que mauvais seroye. Mais, sire, ce n'est pas m'entente, Ainçois vueil mouvoir sanz attente De cy, ne je ne fineray 1740 Jamais tant que requis l'aray (Ne m'en face nul contredit) En un lieu moult devot c'on dit Nostre Dame de Fineterre; Et pour ce je vous vueil requerre 1745 Que de mon enfant curateur, Se je muir, soiez et tuteur, Vous et mon cousin qui cy est; Et dès maintenant mes biens met Touz en voz mains. 1750

#### LA DAME

Sire, il n'y a ne plus ne mains:
Se Dieu plaist, n'irez pas sanz moy,
Car j'ay cause aussi bien pour quoy
Je doie mon corps traveillier
Con vous avez: si vous requier

Qu'avec vous aille.

## LE MARI

Pour Dieu, doulce suer, ne vous chaille De venir y, car c'est trop loing, Et trop vous convendroit grant soing

Prendre et grant cure.

# cure. 1760

1755

## LA DAME

J'ay fiance en la vierge pure Qu'elle touzjours m'aidera.

163 d

Voit ainsi conme aler pourra, Certes g'iray.

LE MARI

1765 Dame, pas ne vous desdiray.
Or paiz atant: laissons l'estrif.
Cousin, et vous, sire baillif,
Pour l'amour Dieu le droiturier
Faites ce que je vous requier;
Et dès maintenant pour touz lais

1770 Et dès maintenant pour touz lais
Touz mes biens et l'enfant vous lais
Et le vous charge.

LE BAILLI

Vous me requerez de grant charge, Sire, mais pour la bonne foy Qu'en vous voy, je le vous ottroy Et si vous fais bien assavoir,

Puis que dès cy voulez mouvoir,
De nous serez tant convoiez
Que hors de la ville soiez;

1780 Et si tost que retournerons,
Vostre cousin et moy irons
Faire inventoire de voz biens,
Afin que perdu n'y ait riens,
Mais tout gardé.

La femme

Mon seigneur, or n'y ait tardé:
Mouvons dès cy sanz detrier;
Par amour vous en vueil prier,
Car la doulce vierge Marie
M'a fait si haulte courtoisie
Que je doy bien desirer faire

Aussi chose qui lui puist plaire

Et viengne a gré.

Le cousin Certes vous dites verité : Vous y devez bien peine mettre.

| хv    | UN ENFANT QUE NOSTRE DAME RESUCITA                                                                                  | 343  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | Cousine, avant! sanz plus cy estre, Pensez de vous mettre a chemin. Alez devant, alez, cousin, Appertement. LE MARI | 1795 |
|       | Voulentiers, cousin, vraiement.                                                                                     |      |
|       | Suivez moy, dame.                                                                                                   | 1800 |
|       | barvez moy, dame.                                                                                                   | 1000 |
|       | Nostre Dame                                                                                                         |      |
| 164 a | Chier filz, je voy que celle femme,                                                                                 |      |
|       | Qui par vous a esté tensée                                                                                          |      |
|       | De mort, met toute sa pensée                                                                                        |      |
|       | A vous servir et mercier,                                                                                           |      |
|       | A vous loer et gracier                                                                                              | 1805 |
|       | De ce que fait avez pour li                                                                                         |      |
|       | Et nient mains si fait son mari.                                                                                    |      |
|       | Ne sont pas plains d'ingratitude,                                                                                   |      |
|       | Car empris ont par grant estude                                                                                     |      |
|       | A aler vous et moy requerre                                                                                         | 1810 |
|       | Si loing que la ou fine terre,                                                                                      |      |
|       | Qui est grant paine.                                                                                                |      |
|       | Dieu                                                                                                                |      |
|       | Vous devez, mére, estre certaine                                                                                    |      |
|       | Que je sçay et voy leur entente                                                                                     |      |
|       | Qui moult me plaist et atalente,                                                                                    | 1815 |
|       | Car en vraie amour est fondée;                                                                                      |      |
|       | Et pour ce leur sera souldée                                                                                        |      |
|       | Si com direz.                                                                                                       |      |
|       | Nostre Dame                                                                                                         |      |
|       | Chier filz, ceste honneur leur ferez,                                                                               | 0.   |
|       | S'il vous plaist, et je vous em pri                                                                                 | 1820 |
|       | Qu'après eulx alons sanz detry.                                                                                     |      |
|       | Vezcy qui seront noz convoiz                                                                                        |      |
|       | Et chanteront a haulte voiz,                                                                                        |      |
|       | Si que pour leurs cuers resjoir                                                                                     |      |

т830

Vous leur donrrez du chant oir, S'il vous plaist, grace.

DIEU

Il me plaist, mére, qu'il se face. Seigneurs, vous oez qu'elle dit. Or sus, trestouz, sanz contredit

Si en alons.

SAINT ELOY
Vray Dieu, vostre vouloir ferons.
Mes amis, sanz faire descort,
Je vous pri chantons par accort
Et de doulx traiz.

RONDEL

Gent corps en biauté parfaiz,
Et par faiz
Vierge sur toutes parfaite,
Bien a celui grace a fais,
Gent corps en biauté parfaiz,

Et doulcement es refaiz

Est refaiz Qui en vous servir s'affaitte, Gent corps en biauté parfaiz Vierge sur toutes parfaite.

Explicit.

## Serventois.

Pour touz amans mettre en joie a durer Le tresdoulx corps de la vierge Marie Reserva Dieux ou plus hault trosne cler Pour estre ainsi qu'une porte jolie En qui l'engien divin par sa pitié Descendre fist; et pour la charité Qu'il y trouva et l'umble contenance, S'i voult former en humaine samblance. Par cest engien precieux, noble et gent J'entens le filz du pére de puissance Qui est sanz fin et sanz conmencement.

Ainsi Amours pour touz cuers doctriner, Quant l'eure fu de ceste euvre acomplie, L'engien traist hors, et sanz riens deffermer De l'excellent porte saintifiie Conme vray homme un Crist en traist sacré; Et tout ce fait fu de fait si secré Qu'en nul endroit nature congnoissance N'en pot avoir; ainsi fu sanz doubtance Vierge devant, vierge en l'enfantement, Et vierge après la porte de plaisance: Loée en soit Amours parfaittement.

Dont doit amans qui est espris d'amer De cuer parfait et de voulenté lie Ce saint engien en qui n'a point d'amer Sur touz doubter, quant il ne doubta mie La mort pour nous rendre vie et santé,

44

55

58

Mais se laissa en amére grieté
Crucifier et du fer d'une lance
Fendre par my : de la vint l'abondence
D'iaue et de sanc qui lava toute gent
Du grant pechié d'Adan et ygnorance,
Par bonne amour qui tout peut et comprent.

S'est eureux cil qui bien scet penser Au saint angien, et con par grant maistrie La pierre voult jusqu'en enfer jetter, Par quoy on peut entendre sanz folie L'ame de li: puissanment fut jetté Quant par ce cop furent desprisonné Li amoureux et osté de grevance. Benoite soit pierre de tel vaillance Qui touz les jours encore au sacrement Se fait jetter par divine ordenance Pour touz amans qui aiment loyaument.

Dame plaisant que je doy honnorer,
Porte du ciel, mére Dieu et amie,
Se ne fussiez, nulz n'y peust entrer,
Dont devez bien estre amée et cherie.
Si estes vous de sainte trinité
Delez, ou vous en royal majesté
Gloire et touz biens avez sanz descroissance:
La veez vous vestu de vo substance
Ce saint engien qui fist le firmament.
Priez pour ceulx qui ont en vous fiance
D'avoir mercy par grace entiérement.

Princes, qui met sens et entendement En cest engien, il a, c'est ma creance, Des biens d'amour tresplantureusement.

# XVI

## MIRACLE

DE

LA MÉRE DU PAPE

### PERSONNAGES

Marie, mére du pape
Le clerc
Le curé
La damoiselle
Le prescheur
Le tenancier du pape
Premier cardinal
Second cardinal
Le pape
Premier sergent d'armes
Second sergent d'armes
Premier dyable
Second dyable
L'asnier

Cy conmence un miracle de Nostre Dame de la mére d'un pape qui tant s'enorgueilly pour son filz pape et pour ses deux autres filz cardinaulx qu'elle se reputa greigneur que Nostre Dame, dont elle ot depuis telle contriccion et en fist telle penitence que Nostre Dame la receut a mercy.

Marie, mére du pape
obinet, or me vas savoir
Se de sermon doit point avoir
En nostre eglise.
Le clerc

5

10

Dame, tout a vostre devise Ouverray; g'y vois sanz demour.

Sire curé, de Dieu l'amour Vous soit donnée.

Le curé

Robin, par la vierge honnourée, Bien veignes tu, mon chier ami. Qu'est ce la qui t'amaine cy?

Or me di voir.

Le clerc
Ma dame m'envoie savoir
S'on fera ci point de sermon.

20

25

30

35

40

M'en sarez vous voir dire ou non? Dites, chier sire.

LE CURÉ
Oil, Robinet, vaz li dire
Qu'a venir ne delaie mie,
Quar un maistre en theologie
Doit ci venir.

165 b

LE CLERC

Sanz moy donques plus ci tenir, A Dieu, sire : je la vois querre.

Ma dame, apprestez vous bonne erre S'a temps voulez au sermon estre, Car le curé dit qu'un grant maistre Doit la preschier.

LA MÉRE DU PAPE
Ysabiau, sanz vous empeschier,
Venez avant, mettez m'a point.
Desoresmais je ne doy point
En ville aller ne devant gent
Sanz estat avoir grant et gent:

Vous le savez.

LA DAMOISELLE
Chiére dame, voir dit avez.
Je say bien ce seroit diffame,
Car, Dieu mercy, je ne say femme
A qui Diex ait plus belle grace
Fait qu'il vous a en po d'espace,
Ce m'est avis.

LA MÉRE AU PAPE
Belle, certes, a mon devis,
Je ne sçay femme tant soit sage
Ne tant soit de noble lignage
Ne de puissant, c'est grant merveille,
Souffisant d'estre a moy pareille;
Ne je ne croy pas qu'onques fust

165 с

| LA MERE DO LATE                       | . 55 |
|---------------------------------------|------|
| Femme qui monstrer se peust           |      |
| En l'auctorité quel je truis          | 4    |
| Moy estre, et que prouver me puis     |      |
| Par raison vive.                      | -    |
| Le clerc                              |      |
| Contre vostre dit pas n'estrive,      |      |
| Ma dame, ne je ne voulroie;           |      |
| Mais se dire je vous osoie,           | 5    |
| Il me semble qu'a nostre dame         |      |
| Ne se doit point comparer femme,      |      |
| Ne vous ny autre.                     |      |
| La mére au pape                       |      |
| Ce ne vault pas un po de piautre,     |      |
| Robin, pour la fin ou tu tens,        | 5    |
| Et vezci pour quoy. Or entens:        |      |
| La benoite vierge Marie               |      |
| N'ot onques qu'un filz en sa vie,     |      |
| Et j'en ay troys: tu le scés bien;    |      |
| Se tu diz: « Voire, mais li sien      | 6    |
| Est vray Dieu, » je le te cognois,    |      |
| Et si te dy qu'aussi tu vois          |      |
| Mon ainsné filz Dieu estre en terre;  |      |
| Les autres deux peuent acquerre       |      |
| Et succeder en verité                 | 6.   |
| Ceste meisme dignité:                 |      |
| A prouver que voirement font,         |      |
| Tu les vois que cardinaux sont;       |      |
| Mais Marie si n'a qu'un hoir          |      |
| Qui d'estre Dieu puist nom avoir.     | 7    |
| Donques par ce que ci depute          |      |
| Aussi grant ou plus me repute         |      |
| Qu'elle peut estre.                   |      |
| La damoiselle                         |      |
| Dame, nous pourrions bien trop mettre |      |
| A aler oir le sermon.                 | 7    |
| Laissiez ester cette raison,          |      |

95

100

165 d

Car vous et moy d'ainsi jugier Pourrion trop faillir de ligier : N'en parlons plus.

La mére au pape

Je me tais de tout le surplus,
Mais je cuide estre aussi grant femme
En dignité conme la dame
Qui mére Dieu est appellée
Par la raison qu'ay alleguée.

Avant, alons men au moustier:

Vaz devan moy conme escuier:

Or tost, Robin.

Le clerc Dame, voulentiers de cuer fin, Puis qu'il vous plaist.

LA MÉRE AU PAPE
Sanz faire ne noise ne plaist,
Prenez place chascun de vous.
Je vueil estre ici a genoulz
Tant que le sermonneur venra.
Seoir me vueil: je le voy la

Monter: c'est mon.

Le prescheur Ave, gracia plena, dominus tecum.

Vous devez savoir que en la terre et ou pais, etc. Et se finist: Quod nobis prestare dignetur ille qui est benedictus

In secula seculorum: Amen.

La damoiselle
Certes il a passé un an
Q'un seul jour je n'oy preschier
Homme qui si bel depeschier
Sceust ses introduccions
Pour venir aux conclusions

De ses premisses.

XVI

166 a

105

110

115

120

125

LE CLERC

Ysabel, il n'est mie nices De sermonner, ainçois est maistre.

Conment il a sçeu bien mettre
Ses principes par ordenance
Et puis finer par concordance

De l'escripture!

La mére au pape

On doit bien telle creature Prisier et amer, mes amis, En qui Dieu tant de bien a mis

Et tant de sens.

LE CLERC

Certes, dame, je m'y assens Que dites voir.

La damoiselle

Qui pourroit bien memoire avoir De retenir ce qu'il a dit, Il n'aroit nullui en despit

Que soy meismes.

La mére au pape

Hé! tresdoulx Dieu, pére haultismes,

Vueillez de nous merci avoir! Certes, m'amie, tu diz voir:

De nous ne vient fors que pechié; Et j'en sens mon cuer empeschié D'un dont je vueil qu'il soit curé.

Conseillier m'en vois au curé Que je voy qui la est touz seulz.

Ne vous movez de ci, vous deux;

Ains m'atendez.

LE CLERC

Dame, quant vous le conmandez, 130 Non ferons nous.

La mére au pape Sire curé, je vien a vous

T. II 23

145

Parler, voire en confession.
Vous plairoit il m'entencion

Oir tretoute?

LE CURÉ
Dame, oil, il me plaist sanz doubte.
Venez a genoulz près de moy:
Or me dites, je vous en proy,
Sanz riens celer ce qu'avez fait
En penser, en parler, en fait,
Soit d'envie, d'orgueil ou d'ire.
Car plus arez honte du dire,

Plus y acquerrez grans merites Et miex aussi en seres quittes,

Je vous promet.

LA MÉRE AU PAPE
Sire, mon cuer du tout se met
A obeir vous plainement.
Sire, a Dieu tout premiérement,
A la doulce vierge Marie

Des cieulx et a vous me confesse
Conme la plus grant pecheresse
Qui soit, ce croy, née de mére;
Car j'ai pechié contre mon pére

Tellement com monstrer vous vueil:
Tout premier par ingratitude,
C'est que je n'ay pas mis m'estude
A li loer et gracier,

166 b

Si com je doy, ne mercier
Des benefices qu'il m'a faiz,
Ainçois mes cuers s'est tant meffaiz
Envers li, lasse! meschant! lasse!
Que pour le bien et pour la grace

Et pour l'estat ou il a mis Mes troys enfans, mes troys amis

166 с

| Dont l'un pape est, c'est li plus haulx, |          |
|------------------------------------------|----------|
| Et les autres deux cardinaulx,           |          |
| Devenue si orgueilleuse                  |          |
| En suy et si presumpcieuse               | 170      |
| Que j'ay Dieu mis en tel despit          | •        |
| Que j'ay de moy tenu et dit              |          |
| Qu'en ce siecle ne pouoit estre          |          |
| Femme qui pareille a moy mettre          |          |
| Se deust par auctorité;                  | 175      |
| Et oultre, sire, en verité               | <b>'</b> |
| Par ma faulse presumpcion,               |          |
| J'ay si perverse entencion               |          |
| Eu que maintes fois disoie               |          |
| Qu'aussi grant dame ou plus estoie       | 180      |
| Conme la mére au doulx Jhesu             |          |
| Et fermoie ainsi mon argu:               |          |
| Elle n'a c'un filz qui est Dieux;        |          |
| Le pape est l'un de mes troys fieux,     |          |
| Dont est il Dieu conme le sien;          | 185      |
| A l'autre point, sire, je vien           |          |
| Que jugoit ma perverse entente:          |          |
| Les cardinaux sont en l'atente           |          |
| De celle dignité avoir;                  |          |
| Donques puis je dire de voir             | 190      |
| Qu'aussi grant dame ou plus puis estre   |          |
| Que la mére au doulx roy celestre.       |          |
| Hé! sire, n'est pas equité.              |          |
| Pour ce de ceste iniquité                |          |
| Requier pardon et penitance              | 195      |
| Et m'en met en vostre ordenance          |          |
| Du tout en tout.                         |          |
| Le curé                                  |          |
| Dame, quant je bien vous escout,         |          |
| Vous avez pechié si griefment            |          |
| Que je vous di bien vraiement            | 200      |
| Qu'assoldre ne vous en pourroie.         |          |

210

215

220

225

230

Mais je vous enseigneray voie Par laquelle absolse serez: Au penancier du pape irez, Si li direz tout vostre affaire. Il scet qu'on doit en tel cas faire Con maistre qu'il est en decrez. Il est sages et s'est secrez : Il vous sara bien conseillier. Si vous fault un po traveillier Pour le sauvement de vostre ame : Portez le pacienment, dame; Car sachiez Dieu ne despit mie Cuer contrict quant il s'umelie, Ains l'a moult chier. La mére au pape Sire, jamais ne quier couchier En lit tant qu'esté y aray. Par vostre conseil ouverray: G'y vois sanz plus estre a recoy. Sire, pour Dieu, priez pour moy: Ce vous requier. LE CURÉ Je pri le vray roy droiturier,

Qui pour les pechiez pardonner, Se vint sa jus a nous donner,

Que touz voz pechiez vous efface Et vous tiengne en estat de grace Jusqu'au finer.

LE CLERC

Dame, est il temps d'aler diner? Oil, me semble.

LA MÉRE AU PAPE Nanil, ainçois vous deux ensemble Vueil que me veigniez compagnier Jusqu'a l'ostel du penancier Ou j'ay affaire.

166 d

| 4 | , | T 7 |   |
|---|---|-----|---|
| 1 | ž | V   | 1 |

# LA MÉRE DU PAPE

357

# LA DAMOISELLE

Dame, vo vouloir me doit plaire.

Vez me ci preste.

LE CLERC

Aussi suis je. Je croy qu'a feste Alons disner.

La mére au pape

Va devant : va sanz tant jangler. Voir de feste ne me tient point.

Dieu mercy, je vien bien a point : Je voy la le penancier estre.

Sire, en bon an vous vueille mettre Le roy des roys.

LE PENANCIER DU PAPE

Bien vegniez vous, par sainte crois. Ma dame, qui vous vit pieça?

Or avant, venez seoir ça:

Je vous en pri.

La mére du pape

Sire, je feray sanz detri Vostre vouloir en ce cas cy.

Mais je vous pri, pour Dieu mercy, Ne vous deplaise.

LE PENANCIER

Hé! ma dame, mais tant sui j'aise Quant vous venez en mon manoir. Vous me faites grant honneur, voir,

D'estre y venue.

La mére du pape

Sire, je seroie tenue De vous faire honneur, se savoie, Et ne doubtez pas se j'estoie En lieu nul qu'honneur vous sceusse Faire, que tant con je peusse Ne le feisse a bonne chiére. 235

240

.

245

250

\_\_\_

255

260

270

275

280

285

290

Traiez vous la un po arriére, Damoiselle, et toy, Robinet. Sire, je vous diray qu'il est. Mon curé m'a ci envoiée Pour ce que je soie avoiée Par vous, chier sire.

167 a

LE PENANCIER
Et de quoy? vueilliez le me dire
Par amour, dame.

La mére au pape

Sire, du sauvement de m'ame, Ou sanz fin dampnée seray. Lasse! ne say que je feray, Tant sui dolante.

LE PENANCIER

Dame, en Dieu mettez vostre entente Et ne vous desesperez mie, Mais pensez en vous, doulce amie, Que Dieu peut pardonner et veult Trop plus que pechier on ne peut, Car il est Dieu souverain maistre. Est ce chose ou je puisse mettre

La mére au pape

Ayde aucune?

Sire, je croy que je sui l'une
Des grans pecherresses du monde.
Si crain que Dieu ne me confonde
Ou que terre ne m'englotisse
Pour mon orrible et mon grant vice
Que toutes voies vous diray
Et a vous m'en confesseray.
Vous savez bien et estes fiz,
Sire, que le pape est mon filz,
Et s'a deux fréres cardinaux;
Et pour les estaz qu'ilz ont haux,

Il m'en est tel mal advenu

Qu'il se consenti a pechier Qu fons le convint trebuchier

7 C

|     | D'enfer, ou il est et sera          |     |
|-----|-------------------------------------|-----|
| 33o | Ne jamais ne s'en partira.          |     |
|     | Or il a plus en vostre fait,        |     |
|     | Car vous avez vostre meffait,       |     |
|     | Quant est de vous, determiné,       |     |
|     | Voire et a fin pieça mené.          |     |
| 335 | Si ne voy pas que bonnement         |     |
|     | J'ose emprendre le hardement        |     |
|     | D'absoldre vous, car sanz celer     |     |
|     | De bouche vous en fault parler      |     |
|     | Au pape, dame.                      |     |
|     | La mére au pape                     |     |
| 340 | Hé! vierge, precieuse jame,         |     |
| •   | Mére d'amour et de concorde,        |     |
|     | Envers ton chier filz me racorde.   |     |
|     | Lasse! de quelle heure nasquy?      | 167 |
|     | Lasse! conment ay je vesquy         | ·   |
| 345 | Depuis que tel pechié conmis?       |     |
|     | E! doulx Jhesus, loyaux amis,       |     |
|     | Bien m'as monstré, bien m'as offert |     |
|     | Grant amour, quant tu m'as souffert |     |
|     | Et attendu si longuement.           |     |
| 350 | Sire, je te pri humblement,         |     |
|     | Qui es des forvoiez adresce,        |     |
|     | Que vueilles ceste pecherresce      |     |
|     | D'enfer tencer.                     |     |
|     | Le penancier                        |     |
|     | Dame, pour vous bien adrescier      |     |
| 355 | Alons au pape sanz delay.           |     |
|     | Voulentiers avec vous iray,         |     |
|     | S'il vous agrée.                    |     |
|     | La mére au pape                     |     |
|     | Sire, or entendez ma pensée.        |     |
|     | Vous semble il point que bon feust, |     |
| 360 | Ains que le pape le sceust,         |     |
|     | Que devers mes deux filz alasse     |     |

|          | 361 |
|----------|-----|
|          | 365 |
|          | 370 |
| nt<br>nt | 375 |
|          | 380 |
|          |     |

|      | Je sçay bien que pour moy feront           |     |
|------|--------------------------------------------|-----|
|      | Tant qu'a mon mandement venront.           | 370 |
|      | Robinet, va t'en sanz detri                | ·   |
|      | Dire aux cardinaux je leur pri             |     |
|      | Con mes chiers filz qu'ilz ne se tiengnent |     |
|      | Pour riens qu'a moy parler ne viengnent    |     |
|      | Isnellement.                               | 375 |
|      | Le clerc                                   | •   |
|      | Dame, voulentiers vraiement                |     |
|      | G'i vois, et si ne fineray                 |     |
|      | Tant qu'a touz deux parlé aray             |     |
| 67 d | Et fait selon vostre devis.                |     |
|      | Je les voy la, ce m'est avis;              | 380 |
|      | A eulx m'en vois sanz plus attendre.       |     |
|      | Mes seigneurs, plaise vous entendre        |     |
|      | Moy com message.                           |     |
|      | PREMIER CARDINAL                           |     |
|      | Or nous desclos brief ton courage.         |     |
|      | Que veulz tu dire?                         | 385 |
|      | Le clerc                                   |     |
|      | Je le vous diray, treschier sire.          |     |
|      | Ma dame, vostre mére, ici                  |     |
|      | M'a envoyé vous dire ainsi                 |     |
|      | Que pour Dieu vous ne laissiez mie,        |     |
|      | Tant conme elle peut vous en prie,         | 390 |
|      | Que ne veniez isnellement                  |     |
|      |                                            |     |
|      |                                            |     |

LA MÉRE DU PAPE

LE PENANCIER Par la mére Dieu debonnaire, Vous en ferez vostre vouloir, Mais la chose en devroit valoir Miex, ce me semble. La mére au pape Mander les vueil touz deux ensemble.

Les cardinaux et leur contasse Tout mon affaire?

XVI

405

410

415

168 a

A li parler, car vraiement Besoing en est.

SECOND CARDINAL

De moie part je suy tout prest:

Et vous, biau frére?

PREMIER CARDINAL
Certes oil, mais du saint pére
Nous fault d'aler y congié prendre.
Dy moy, ou nous doit elle attendre,
A ton cuidier?

LE CLERC seigneur le penan

400 Chiez mon seigneur le penancier
Vous attent, sire.
Second Cardinal

Nous alons tantost : vaz li dire.
Puis qu'il nous convient du saint pére
Prendre congié avant, biau frére,
Demandez li.

PREMIER CARDINAL
Saint pére, un message de cy
S'est parti qui nous vient requerre
Qu'a nostre mére aillons bonne erre
Parler. Plaise a vostre sainté
Dire: « Alez. » Sire, en verité

LE PAPE

Mes fréres, nous le vous ferons. Alez ou nom de Dieu le pére Et nous saluez nostre mére :

C'est bien droiture.

Tost revenrons.

Second Cardinal
Or en alons bonne aleure.
Sergens, avecques nous venez
Et compagnie nous tenez;
Alez devant.

| Premier sergent d'armes               |     |
|---------------------------------------|-----|
| Ce seroit grant desavenant            | 420 |
| A nous de dire « non ferons »,        |     |
| Mes chiers seigneurs, mais nous irons |     |
| Tresvoulentiers.                      |     |
| Second sergent                        |     |
| Je ne seray mie le tiers,             |     |
| Mais le second.                       | 425 |
| Premier cardinal                      |     |
| Alons men par ci aval dont            |     |
| Isnellement.                          |     |
|                                       |     |
|                                       |     |
| Le clerc                              |     |
| Ma dame, sachiez bonnement            |     |
| Mes seigneurs ne demourront goute     |     |
| Voz filz, mais venront ci sanz doubte | 430 |
| Touz deux ensemble.                   |     |
| La damoiselle                         |     |
| Tu ne mens mie, ce me semble:         |     |
| Venir les voi.                        |     |
| La mére du pape                       |     |
| Alons encontre eulz, vous et moy,     |     |
| Sire, pour Dieu.                      | 435 |
| LE PENANCIER                          | 4   |
| Dame, alons. En si petit lieu         |     |
| Com ci vous estes embatuz!            |     |
| Mes seigneurs, bien soiez venuz       |     |
| Et voz gens touz.                     |     |
| Second cardinal                       |     |
| Penancier, sire, Dieu gart vous,      |     |
|                                       | 440 |
| Qui vous doint longue et bonne vie    |     |
| Et gart nostre mére d'envie           |     |
| Et de tout mal.                       |     |

168 b

La mére du pape Mes chiers filz, la vierge royal

Vous face tielx com je voulroye Que fussiez : certes je seroie De cuer joieuse.

PREMIER CARDINAL

Dame, vezci parole oiseuse:

Je seroie ja trop grant maistre.

Laissons ester, il ne peut estre,

Dame, mais je vueil demander

450 Laissons ester, il ne peut estre,
Dame, mais je vueil demander
La cause qui de nous mander
Vous a meu.

SECOND CARDINAL
Chier frére, c'est moult bien veu,
Car il le feroit bon savoir.
Mére, dites nous ent le voir
Sanz plus d'eslongne.
La mére du pape

Sire, comptez leur ma besongne, Je vous en pry.

LE PENANCIER

Dame, voulentiers sanz detry
Et sanz vous en faire debat.
Mes seigneurs, sachiez pour l'estat
Ou voit ses enfants vostre mére,
Premiérement nostre saint pére

Et puis vous, qui ses fréres estes,
Qui si noble est et si honnestes,
Elle s'en est tant orgueillie
Et tel presumpcion cueillie
Qu'a son avis femme n'avoit

Ou monde si grant qu'elle estoit,
Et oultre plus qu'en verité
Se jugoit de s'auttorité
Estre a la mére Dieu pareille.
Or vous requiert c'on la conseille

Si qu'elle puist estre absolue, Car a repentance est venue,

La Dieu mercy.

168 c

Premier cardinal Dit il voir, mére ? est il ainsi Conme il a dit?

La mére au pape

Filz, je n'y mett nul contredit 480 Bon : la chose est ainsi alée Conme il la vous a pourparlée,

Ne plus ne mains.

SECOND CARDINAL

Sire, je vous pri jointes mains
Regardons ensemble touz troys
Conment pourra selon les droiz
Recevoir absolucion.
Elle a ja fait confession

Et si a bonne repentence,
Qui sont deux pars de penitence:

Or ne li fault que satisfaire.

Veons conment bien le peut faire Et deuement.

PREMIER CARDINAL

Premier Cardinal

Par m'ame, je ne sçay conment

Elle amendera ce deffault, 495

Frére, car le droit dit qu'il fault

Autant rendre conme on a pris.

Or veez vous qu'elle a mespris

Non pas contre ange ou un simple homme,

Ne contre le pape de Romme, 500

Mais contre la bonté divine

Et contre la haulte royne De paradis.

LE PENANCIER

Il a d'ans passé cinc foiz dix

Que j'empris a estudier: 505

Ce n'est mie ne d'uy ne de yer,

Et s'ay puis maint livre leu,

Mais encore n'ay point veu La penance c'on doit baillier Ne la fourme de conseillier Sur tel pechié quant il advient; Et vous dy qu'au pape appartient : Tout seul faire ne l'oseroie, Car contre moy meismes feroie En verité.

168 d

515

SECOND CARDINAL Elle y a bien affinité Et je vous en croy bien, par m'ame. Venez avant, venez, ma dame. Vostre meffait a brief parler Est tel qu'il en convient aler Au pape: autrement ne peut estre. Nous n'y pouons reméde mettre N'homme qui vive fors saint pére; Mais a li convient qu'il appére Certainement.

525

520

PREMIER CARDINAL Mére, faites le sagement : Venez vous ent avecques nous. Nous y serons touz troys pour vous Tant com pourrons.

LE PENANCIER

530

535

Alons men: voirement serons, Se Dieu me voie.

La mére au pape Or vous mettez donques a voie Devant et je vous suiveray. Vostre conseil accepteray,

C'est bien droiture.

PREMIER CARDINAL Puis que si faitte est l'aventure, Dame, il le fault. Sergens, passez: D'aler devant nous ne cessez

| KVI   | LA MÉRE DU PAPE                       | 367         |
|-------|---------------------------------------|-------------|
|       | Jusqu'a la court.                     |             |
|       | Premier sergent d'armes               |             |
|       | Sire, je ne sui mie sourt:            | 540         |
|       | Non feray je.                         |             |
|       | Second sergent                        |             |
|       | Biaux compains, aussitost iray je     |             |
|       | Com vous ferez.                       |             |
|       | Le penancier                          |             |
|       | Dame, si tost com vous verrez         |             |
|       | Près du pape, agenoilliez vous        | 545         |
|       | De loing et dites : « Pére doulx,     | - 4-        |
| 169 a | Escoutez moy. »                       |             |
|       |                                       |             |
|       | LE PAPE                               |             |
|       | Mes fréres, bien vegniez par foy.     |             |
|       | N'avez pas fait trop long demour.     |             |
|       | Quelles nouvelles, par amour,         | 550         |
|       | De nostre mére?                       |             |
|       | La mére au pape                       |             |
|       | Mercy, chier filz; mercy, doulx pére; |             |
|       | Mercy, sire, a la pecherresse         |             |
|       | Qui requiert pardon et adresse        |             |
|       | Avoir de vous,                        | 555         |
|       | LE PAPE                               |             |
|       | Qu'est ce, seigneurs? dites le nous.  |             |
|       | A fait nostre mére tel fait           |             |
|       | Qu'il conviengne de son meffait       |             |
|       | Que je congnoisse?                    |             |
|       | SECOND CARDINAL                       |             |
|       | Sire, elle vit a grant angoisse,      | <b>5</b> 60 |
|       | Dont j'ay le cuer dolent sanz faille. |             |
|       | Dieu vueille qu'a l'ame li vaille     |             |
|       | Ce qu'elle porte.                     |             |
|       | PREMIER CARDINAL                      |             |
|       | Sire, s'elle se desconforte           |             |
|       | Elle a bien cause, n'en doubtez;      | 565         |

580

590

575

169 b

Car pechiez est en li boutez Plain de trop grant enormité; Si convient, sire, en verité Que par vous reméde y soit mis. Or li soiez doulx et amis

570 Or li soiez doulx et a
Par vostre grace.

LE PAPE

Il faut ainçois qu'elle me face Savoir de quoy requiert pardon Que li en puisse faire don.

Penancier, que ne l'avez vous Absolse sanz ce que vers nous

L'amenissiez?

LE PENANCIER
Saint pére, vous m'en tenissiez
Pour fol, se je l'eusse fait.
S'il vous plaist, vous orrez son fait
Et a vous s'en confessera,
Et ce qui a faire en sera
En ordenez.

LE PAPE

Je l'accort. Dame, avant venez,
Puis que vous requerez mercy
Mettez vous a genollons cy
Et me dites vostre pechié
Dont le cuer avez empeschié
Si malement.

LA MÉRE DU PAPE
Saint pére, le plus proprement
Que confesser le vous pourray,
Si conme il est, le vous diray.
Pour le grant estat ou je voy
Vous et voz fréres, j'ay de moy
Presumé que ne pouoit estre
Nulle si grant dame terrestre
Con moy, pecherresse maloite;

Dont avenu m'est que cheoite Sui en tel inconvenient Que moy, fiens, ordure et nient, 600 Oultrageuse fole enragée, De valeur acomparagée Me sui a l'umble vierge mére, Et arguoie ainsi, saint pére: 605 J'ay nom Marie conme li; Voir est, mais porté a celui Et enfanté qui est vray Diex: Aussi est l'un de mes troys fiex, Disoie je de vous, chier sire. Après vient de mon fait le pire, 610 Car j'arguoie ainsi de voir : Mes deux autres enfans avoir Peuent le nom de Dieu en terre, Mais elle n'en peut plus acquerre, Ou'elle n'a c'un filz seulement. 615 Sire, vezcy com grandement J'ay pechié par presumpcion, S'en fois a Dieu confession Et a vous, sire, conme celle Qui s'en repent et en veult telle 620 Penitence faire et porter Com vous direz, sanz deporter De riens, la lasse. LE PAPE Mére, a ce que pardon vous face Le doulx Jhesus qui en est prest, 625 Je vous diray conment il est. En troys poins pechié se devise : Car ou l'en pèche en une guise Qui est contre Dieu seulement, Ou l'en pèche secondement 630 Contre son proesme, je vueil dire Ou par envie ou bien par ire

T. II

169 c

|     | Ou par mesdit ou par meffait;      |
|-----|------------------------------------|
|     | Ou contre soy meismes on fait      |
| 635 | Fait qui est pechié vilz et ors,   |
|     | Si conme est le pechié du corps;   |
|     | Et selon ce c'on a pechié,         |
|     | Quant on en veult estre purgié,    |
|     | Il fault faire par ordenance       |
| 640 | Selon le fait la penitence.        |
|     | Or venons, dame, a vostre fait:    |
|     | Je voy que vous avez meffait       |
|     | Contre Dieu et contre sa mére,     |
|     | Dont la chose est trop plus amére. |
| 645 | Car pour ce que Dieu est sanz fin, |
| 045 | Sur toutes choses bon et fin,      |
|     | Justice pour amende quiert,        |
|     | Paine et droit aussi le requiert,  |
|     | Telle qu'il soit sanz finement.    |
| 650 |                                    |
| 030 | Mais Dieu qui ne fault ne ne ment  |
|     | Ne sueffre pas qu'il soit ainsi    |
|     | Quant le pecheur vient a mercy.    |
|     | Or est si grant vostre pechié      |
| ~   | Que se vous aviez fichié           |
| 655 | Vostre corps en un feu ardant      |
|     | Et vous fussiez dedans autant      |
|     | Conme le monde doit durer          |
|     | Et la vous faulsist endurer,       |
|     | Quelle paine que vous eussiez 169  |
| 660 | Sanz ce que jamais morussiez,      |
|     | Ne seroit pas bien satisfait,      |
|     | Quant est de vous, vostre meffait. |
|     | Mais en la Dieu grace ay fiance:   |
|     | Si vous charge pour penitence      |
| 665 | A estre dix ans pelerine           |
|     | Soit ou a sainte Katherine         |
|     | Ou a saint Jaque ou a saint Gille. |
|     | Touzjours alez de ville en ville   |
|     |                                    |

| LA MERE DO TATE                          | ,,. |
|------------------------------------------|-----|
| D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |     |
| Requerre des sains le suffrage,          | 6=0 |
| 1                                        | 670 |
| Faisant de tant ne vous aisiez           |     |
| Qu'en une ville plus gesiez              |     |
| D'une nuit. Or vous en souviengne        |     |
| Et en quel lieu que nuit vous prengne    | c - |
|                                          | 675 |
| Vueil que demourez toute coye            |     |
| Celle nuit tant qu'il sera jour.         |     |
| Or alez sanz point de sejour             |     |
| Vostre besongne ordener si               |     |
| Que ne failliez pas, et dès ci           | 680 |
| Je vous don ma beneiçon                  |     |
| Et vous fais absolucion                  |     |
| Planiére, dame.                          |     |
| La mére au pape                          |     |
| Ha! saint pére, priez pour m'ame:        |     |
| Cy a pesant et dure charge,              | 685 |
| Mais certes voulentiers m'en charge,     |     |
| Car je l'ay trop bien desservie.         |     |
| Trop ay esté aise servie,                |     |
| Si est droiz que serve deviengne.        |     |
| Biaux seigneurs, en s'amour vous tiengne | 690 |
| Dieu a qui touz je vous conmans.         |     |
| A vous trestouz me reconmans:            |     |
| Priez pour moy.                          |     |
| PREMIER CARDINAL                         |     |
| Saint pére, esbahiz sui, par foy,        |     |
| Conment avez a nostre mére               | 695 |
| Chargié penance si amére                 |     |
| Ne si penable.                           |     |
| LE PAPE                                  |     |
| Plus li sera au corps grevable,          |     |
| Miex sera de son pechié quitte,          |     |
| Et miex acquerra grant meritte           | 700 |
| S'en gré le porte.                       | •   |
| <u> </u>                                 |     |

170 a

SECOND CARDINAL
La doulce vierge la conforte
En touz les liex où elle ira,
Car je tien de mechiez ara
A grant foison.

705

La mére au pape Alons men touz troys en maison Sanz demourée.

La damoiselle Dame, alons; puis qu'il vous agrée Je m'i accors.

LE CLERC

Aussi fas je moy par le corps
De Jhesu Crist.

LA MÉRE DU PAPE
Or entendez ça un petit,
Robinet, et vous, damoiselle,
Une chose toute nouvelle
Dont je vous entens a parler.
Sachiez que je m'en vueil aler
Aval le pais et la terre
Conme pelerine requerre
Les sains et traveillier mon corps
Afin que Dieu misericors

720

725

715

Vueille estre a m'ame.

LE CLERC

Qu'est ce que vous dites, ma dame? Ou irez vous?

La mére au pape Certes g'iray, mon ami doulx, La ou Dieu me conseillera Et si ne say s' a Dieu plaira Que jamais nul de vous revoie. Mais ains que je me mette a voie

| XVI   | LA MÉRE DU PAPE                      | 373 |
|-------|--------------------------------------|-----|
|       | Sanz plus dire ny un ny el           |     |
| 170 b | A vous deux je lais cest hostel      | 730 |
| 1     | Et mes biens touz, et vueil ainsi    | •   |
|       | Que vous en faciez tout aussi        |     |
|       | Com des vostres, jusques a tant      |     |
|       | Que je soie ci retournant;           |     |
|       | Et s'il plaist Dieu que je trespasse | 735 |
|       | Prengne de vous chascun et face      | ,   |
|       | Pour soy tel esploit de mes biens    |     |
|       | Que chargée n'en soit de riens       |     |
|       | Pour vous mon ame.                   |     |
|       | La damoiselle                        |     |
|       | He! lasse, ma treschiére dame,       | 740 |
|       | S' ainsi vous en voulez aler         | 740 |
|       | Sanz point a voz enfanz parler,      |     |
|       | Il me semble que mal ferez.          |     |
|       | Vous ne savez ou vous yrez           |     |
|       | Ne se jamais revenrez cy.            | 745 |
|       | A! ma dame, pour Dieu mercy,         | 743 |
|       | Prenez advis.                        |     |
|       | La mére au pape                      |     |
|       | -                                    |     |
|       | Ne m'en faites plus de devis,        |     |
|       | Je le vous deffens, damoiselle.      | -50 |
|       | Baillez ça ma pire cotelle           | 750 |
|       | Et un surcot a la value :            |     |
|       | De ceste robe devestue               |     |
|       | Vueil estre tout maintenant; voir    |     |
|       | N'en vueil qu'une petite avoir.      |     |
|       | Faites tost : alez la me querre.     | 755 |
|       | Je me despoulleray bonne erre        |     |
|       | Entre tantdis.                       |     |
|       | LA DAMOISELLE                        |     |
|       | D'obeir sui preste a voz diz,        |     |
|       | Dame, puis qu'il vous atalente.      |     |
|       | Querre la vous vois sanz attente :   | 760 |
|       | Vez en ci une.                       |     |

775

170 C

La mére au pape Vaz me querre ma cloche brune, Robinet, et un noir chapiau. Tenez, ceste robe, Ysabiau,

765 Ostez de ci.

LE CLERC

Ma dame, je croy que vezcy La cloche que vous demandez Et le chappel : or regardez Se ce sont il.

La mére au pape Monstre ça, Robinet; oil, C'est voirement ce que demans. Savez qu'il est? Je vous conmans A Dieu: gardez que ne criez, Mais je vous pri pour moy priez

Devotement.

La damoiselle Hé! lasse, chetive, conment Me tenroie je de plorer? Je voy celle en essil aler De qui tant de biens recevoie Que partout honnourée estoie

Pour l'amour d'elle.

LE CLERC Sainte Marie! damoiselle, Conment s'est elle ainsi changée Et de soy meismes estrangée, Elle qui estoit si grant dame? Je m'en esbahis moult par m'ame:

Que veult ce dire?

La damoiselle Certes, je tien que nostre sire Et·la doulce vierge royal Si li ont par especial Ceste voulenté inspirée.

780

785

790

| (VI  | LA MÉRE DU PAPE                       | 375 |
|------|---------------------------------------|-----|
|      | EII MENE DO TITO                      | 5/5 |
|      | Moult sera du corps empirée           |     |
|      | Quant revenra.                        |     |
|      | LE CLERC                              |     |
|      | Nous ne savons qu'elle fera.          |     |
|      | Mais alons : si nous advisons         | 795 |
|      | Conment ces besongnes ferons          |     |
|      | Qui sont a faire.                     |     |
|      | La damoiselle                         |     |
|      | Je m'acors bien a cest affaire.       |     |
|      | Alons, Robin.                         |     |
|      |                                       |     |
|      | La mére au pape                       |     |
| 70 d | Vray Dieu, pére qui es sanz fin       | 800 |
|      | Et aussi sanz conmencement,           |     |
|      | Qui separas le firmament              |     |
|      | Et de la terre et de la mer,          |     |
|      | Qui tant volz homme humain amer       |     |
|      | Que le feis a ta samblance            | 805 |
|      | Et li donnas avoir puissance          |     |
|      | Et seigneurie en cestui monde         |     |
|      | Sur toute rien qui y habonde          |     |
|      | Et le meis en si noble estre          |     |
|      | Conme est le paradis terrestre,       | 810 |
|      | Duquel lieu il fu hors chacié         | 010 |
|      | Aussitost conme il ot pechié,         |     |
|      | Et. nient moins tu l'amas tant, sire, |     |
|      | Qu'en l'estroit secré du consire      |     |
|      | Divin fu fermé et escript             | 815 |
|      | Que Dieu seroit et homme et Crist     | 013 |
| ,    | Et homme Crist et Dieu seroit         |     |
|      | Qui le meffait amenderoit             |     |
|      | _                                     |     |
|      | Que pour pomme avoit fait jadis,      | 0   |
|      | Par quoy il avroit paradis;           | 820 |

Et ainsi qu'il fu ordené Est fait, car tu nous as donné Ton benoist chier filz, qui nature

|     | Humaine a pris en vierge pure :   |
|-----|-----------------------------------|
| 825 | Cesti quant mort en croix souffri |
|     | Amende souffisant offri           |
|     | De ce qu'homme meffait avoit      |
|     | Et plus assez qu'il ne devoit     |
|     | Ne que jamais devoir pourra       |
| 83o | Homme pour quanqu'il pechera;     |
| 050 | Et pour ce, doulx Dieu, je te pri |
|     | Que tu attendes a mon cri         |
|     | Et voies mon humilité.            |
|     |                                   |
| 025 | Sire, je say de verité            |
| 835 | Que j'ay pechié si grandement     |
|     | Que pour paine ne pour tourment   |
|     | Que porter puisse ny avoir        |
|     | Je n'en puis faire mon devoir     |
|     | Ne paier souffisant amande.       |
| 840 | Pour ce, sire, m'ame demande      |
|     | Que selon ta misericorde 171 a    |
|     | Elle ait a toy pais et acorde,    |
|     | Car de mon pechié me repens       |
|     | Si que jamais, sire, ne pens      |
| 845 | En riens contre toy meserrer      |
|     | A mon pouoir, ains vueil errer    |
|     | Et tant aler de ville en ville    |
|     | Com pelerine estrange et vile     |
|     | Que viengne au mont de Sinay,     |
| 85o | D'ilec au saint sepulcre. Ahy!    |
|     | Glorieuse vierge Marie,           |
|     | Ne souffrez que mon cuer varie,   |
|     | Royne des cieulx et du monde,     |
|     | Sathan en qui tout mal habonde    |
| 855 | Par ses fausses ilusions,         |
|     | Mais de ses griefs temptacions    |
|     | Me jettes hors.                   |
|     |                                   |

# PREMIER DYABLE

Haro! haro! touz mes effors Sont bien venuz et mis au neant. En enfer aler me convient Querre. Ay! helas! que feray? Je say que tourmenté seray

860

# De Lucifer.

SECOND DYABLE

Et qu'as tu? que touz ceulx d'enfer Te rompent l'eschaignon du col! Voirement es tu dyable fol Et enragié.

865

PREMIER DYABLE Je sui de touz poins damagié Se ne m'aides, Beleal. Ma besongne si va si mal Que ne peut pis.

870

# SECOND DYABLE

Conment? fay m'en tantost devis, Amis Sathan.

PREMIER DYABLE

Haro! j'avoie dès entan La mére du pape conquise,

875

Et te diray en quelle guise. Elle estoit a ce point menée Qu'ou monde n'avoit femme née De sa valeur, se cuidoit elle, Et se jugoit pareille a celle Qui celui norri et porta Qui les portes d'enfer brisa, Tant l'avoie mise en orgueil. Or vezci de quoy je me dueil, Qu'elle est venue a repentance

880

885

Et si veult faire penitence

Pour son meffait toute sa vie; S'en ay grant dueil et grant envie

900

905

010

915

Quant je la pers.

SECOND DYABLE

890 Sathan, je seray si appers
Pour toy maintenant, n'en doubter,
Que je la t'iray si tempter
Que des faiz qu'elle a empensez
A faire demourra assez:

Jé te promet.

PREMIER DYABLE
Vaz, je t'em pri : si la me met
Tost en tes laz.

LA MÉRE AU PAPE

Hé! mére Dieu, conme est ja las

Mon povre corps d'aler par terre!

Vierge, vueilliez pour moy requerre

Vostre doulx filz qu'en ce voyage

Faisant me doint force et courage

De lui servir, de lui loer,

De li tellement aourer

Que par sa pitié me pardoint

Mes pechiez et grace me doint

De cy acomplir mon propos

Que venir en puisse au repos

Des cieulx sanz fin.

SECOND DYABLE
Dame, qui alez ce chemin,
Arrestez vous : attendez moy.
Je vous congnois assez, par foy,
Miex que vous ne me cognoissiez.
Vostre cuer en joie acroissiez,

C'est de raison.

La mère au pape Biaux amis, pour quelle achoison Ne de quoy me cognoissiez vous? 171 C

| Dites le moy, mon ami doulx, |
|------------------------------|
| Par fine amour.              |
| SECOND DVARIE                |

XVI

Dame, voulentiers sanz demour. 920 Bien say que Marie on vous nomme, Et estes du pape de Rome La mére, et si avez deux biaux Autres filz, qui sont cardinaux. Vous veez que je ne mens pas. 925 Vous m'avez fait errer maint pas Pour vous trouver et mains destrois. Vezci quoy. Voz enfans touz trois Vous mandent que sanz sejourner A eulz pensez de retourner 930 Sanz plus aler en penitance, Sur paine d'encorre sentence : Car on a au pape monstré La grant peine et la grant durté, Le traveil, la soif et la fain 935 Qu'ont pelerin et soir et main, Et si scet bien qu'a l'endurer Vous ne pouez guèrez durer, Car vous avez esté norrie Delicieusement, Marie. Si ne veult que plus traveilliez, Car il doubte que ne failliez Par viellece ou par impotence, Voire, ou que par impacience Voz biens faiz ne soient perdu, 945 Si que n'y ait plus attendu, Mais venez vous ent sanz delay Avec moy; je vous conduiray A sauveté.

La MÉRE AU PAPE

Hé! vray Dieu, père de bonté

Qui es sage sur touz les sages,

171 d Tu qui seul cognois les courages Au par dedans et les pensées Ains qu'elles soient apensées, 955 Conseille moy par ta pitié, Car pour acquerre t'amistié Tu voiz, sire, que preste suy D'endurer travail et annuy, Froideur, famine et lasseté. 960 Sire, se c'est ta voulenté Qu'en mon pais retourne arriére, Enseigne moy par quel maniére De ton vouloir faire me parte, Afin qu'a ta grace je parte 965 Et qu'a t'amour je puisse aerdre. Sire, ne me laisses pas perdre, Car vouloir ne penser n'ay mie Que jamais en jour de ma vie Retourner doie en mon pais. Amis, le cuer m'est esbahiz 970 Des nouvelles que m'enortez. Quelles enseignes m'apportez Que je vous croie? SECOND DYABLE Dame, quant je me mis a voie, Je fui hasté si malement Qu'il ne me souvint nullement D'enseignes nulles demander. Mais tant vous di je sanz doubter Oue la court moult troublée estoit Du dueil que chascun jour faisoit 980 Le pape pour la vostre amour, Et disoit que pour sa folour, Ly qui vous devoit conseillier, Faisoit vostre vie essillier A tort, et il disoit voir, dame, 985 Pour quoy vous estes une femme

A ci venir.

172 a

Qui avez toute vostre vie
Eu estat de seigneurie
Et vesqui en moult grant noblesce;
Et quant vous cheez sur viellesce,
Penanciére estre vous chargoit;
Certes ne savoit qu'il faisoit,
N'il n'en ouvra pas conme sage;
Et vous reustes le courage
Trop ligier quant vous le creustes
Ne quant pour ce vous esmeustes

LA MÉRE AU PAPE
Vray Dieu, ne say lequel tenir
Ou retourner ou oultre aler,
Car cest homme de son parler 1000
M'esbahist; si ne say que die.
Glorieuse vierge Marie,
A vous me reconmanderay
Devotement et si diray:
In nomine patris et filii et spiritu sancti. 1005
Amen.

Second Dyable (Ci s'en fuit en parlant)
Haro! n'oseray maisouan
Ne jamais retourner vers elle.
Elle a gangnie sa querelle
Et moy vaincu.

Et moy vaincu.

LA MÉRE AU PAPE

Hé! Dieu, qu'est l'omme devenu

Qui maintenant a moy parloit

Et si asprement me hastoit

Qu'arriére en mon lieu retournasse

Sanz ce que plus avant alasse?

Certes je croy c'est l'ennemy

Qui conme homme est venu a my

Pour moy decevoir, s'il peust,

Afin qu'en ses laz m'ame eust.

1040

1045

1050

E! bons Jhesus misericors, Se je ne t'ay veu en corps, 1020 Sçay je bien que pas loing n'estoies De moy, quant tempter me veoies. Sire, je te lo et gracy Tant com je puis et te mercy, 1025 Quant de ceste temptacion N'a pas la dominacion Sathan, ains a esté vaincu Par la puissance et la vertu Du signe de la croix que fis. 1030 Sire, qui es péres et filz, Filz ta fille, pére a ta mére, Deffens moy de la mort amére

1720

PREMIER DYABLE
Dy moy, as tu bien entrepris,
Belial, ceste pautonniére?
Il fault qu'en aucune maniére
L'aiez eu.

Et du faulx ennemi sauvage. Parfaire m'en vois le voiage

Que j'ay empris.

SECOND DYABLE

Haro! Sathan, je n'ay peu.

G'y ay perdu tout mon langage:
Si li muay je le courage
Si qu'elle ne savoit que faire
De soy au siécle arriére traire.
Sanz faire de penance point.

Mais quant elle fu a ce point
Que tu m'oz ici diviser,
D'un tel fait se va adviser
Oue dessus li le signe fit

De croiz: ainsi m'a desconfit

Et enchacié.

PREMIER DYABLE
Puis qu'avoir ne pouons bracié
Chose par quoy nous la raions,
Or te diray que nous ferons.
Recouvrons pour elle son filz:
Courons li sus, et je sui fiz

1055

Que nous l'arons.

Second DYABLE
Sathan, auquel des troys irons?
Qui miex te semble?

PREMIER DYABLE

Je te diray s'ilz sont ensemble,
Ilz seront touz troys assailliz.

Je n'en seray mie esbahiz:

1000

N'en doubtes point.

SECOND DYABLE

72 c Sathan, voire; mais sur quel point

1065

PREMIER DYABLE

Je te diray: g'iray touz seulz,

Et si parleray au grant prestre,

Pour ce que c'est le plus grant maistre

D'entre eulx trestouz.

Second DYABLE
Va; fay bien devant eulx le doulx
Si qu'ilz ne puissent percevoir
Que tu les vueillez decevoir

1070

Tant que les aies.

PREMIER DYABLE
Belial, de ce ne t'esmaies:
A ce pense je bien et songe.
Je leur feray telle mençonge
Entendant, s'il me veulent croire,
Qu'ilz n'aront ja si bon memoire
Que ne les mette en desespoir.

075

Ainsi les arons, je l'espoir.

Je m'en vois : demeure tout coy.

Seigneurs, par amours faites moy Au saint pére un petit parler, Car il m'en fault tantost raler

1085 Conme message.

Premier sergent d'armes
Amis, nous ne serons pas sage
Qu'a li aler vous laississions
De plain vol, tant que sceussions
Sa voulenté.

Second Sergent
1090 Il vous dit, amis, verité.
Mais pour vostre amour tant feray
Qu'a mon seigneur savoir iray
Se venrez a li sanz dangier,
Puis que vous estes messagier.

Saint pére, il a la hors un homme,
Je ne sçay conment on le nomme,
Qui nouvelles, se dit, apporte.
Ly lairay je passer la porte
Et cy venir?

Le PAPE
Oil, sanz li plus plus detenir
Fay l' entrer ens.

Second sergent
Sa, sire, ça, alez leens:
Au pape plaist.
PREMIER DYABLE
Je vois sanz faire ci plus plait.

Sains péres, entens mon lengage.
De nouvel vous fas un message

172 d

Ou toute verité sera, Mais je ne say s'il vous plaira, A oir, sire.

LE PAPE

Tu pourras telle chose dire,
Amis, que bon gré t'en saray,
Et telle que je n'en seray
Mie moult liez, mais toutesvoies
Il me plaist bien que ci desploies
Et dies ce qu'as empencé.
N'en seras batu ne tansé:

Di sanz demeure.

PREMIER DYABLE

Saint pére, ne say de quelle heure
Vous fustes en ce monde né
N'en estat de pape ordené,
Mais a ce que je veoir puis,
Il vous vaulsist miex d'huis en huis
Que vostre vie queissiez
Que se pape onques fussiez
Au mains pour vostre sauvement.
Je le vous di hardiement

Con messagier.

LE PAPE

Tu puez bien dire sanz dangier Quanqu'il te plaist, amis, par foy. Mais or me di raison pour quoy Tu le me dis.

1130

1120

1125

PREMIER DYABLE

Je ne le dy pas pour mesdis,
Saint pére, et y prenez bien garde,
Mais le mechief que je regarde
Qui sur vostre mére est cheu
A ce me fait estre meu
Que le vous die.

1135

173 a

#### LE PAPE

Sur ma mére, sainte Marie! Qu'est ce? qu'a elle?

#### PREMIER DYABLE

Vous l'avez mis en tel berelle
Qu'elle a plus pechié qu'onques mais,
Et soiez certain que jamais
Son pechié ne delaissera,
Mais pis qu'elle n'a fait fera:
Si est mechief de telle dame,
Et ie vous di bien qu'a vostre ame

Et je vous di bien qu'a vostre ame
En convenra estroittement
Respondre au jour du jugement :

J'en sui touz fiz.

#### LE PAPE

Oy moy raison pour quoy, biau filz, Que je t'entende.

### PREMIER DYABLE

Quant la suer Marthe pour amende Vint aux piez Jhesu Crist plourer Et les enoindre et li orer,

- Conmunement on la nommoit
  Pour les pechiez que faiz avoit
  La pecherresse et non Marie;
  Et toutevoie ne dit mie
  L'escripture ne ça ne la
- Que quant Dieu tout li pardonna
  Que penitence li chargast
  Nulle, fors qu'elle se gardast
  De rencheoir en son pechié;
  Et s'avoit elle tant pechié
- Que pour ses pechiez vilz et ors
  Elle avoit set dyables ou corps.
  Et vous avez a vostre mére
  Chargié penance si amére

Qu'elle ne l'a peu porter; Et de tant vous vueil enorter 1170 173 b Qu'au saint sepulcre aler pensoit Et la mer ja passé avoit, Quant un prince de celle terre, Paian, la mist en telle serre Que pour voir la foy chrestienne 1175 A renoié, et est paienne, Et si fait pis aux chrestiens Que ne font les propres paiens: Car pour le mesaise qu'elle a Enduré puis que s'en ala 1180 Est elle telle devenue, Pour ce qu'il l'a aise tenue Et qu'il la tient en grant estat; Car quant elle se vit a gast, Honte lui fut de retourner, 1185 Ains se prist a desesperer, Et sur ce point elle fu prise Et fut a la question mise; Et elle, qui la mort doubta, Qui elle estoit li raconta. 1190 Quant l'a sceu il n'a finé, Ains a tant a son fait mené, Pour honnourer la loy paienne, Et confondre la chrestienne, 1195 Ou'elle s'est a li convertie. Si di que s'el s'est pervertie, C'est par votre dure justice Et que cause estes de son vice : Gardez vous y. LE PAPE 1200

Biaux amis, je t'ay bien oy. Conment scez tu que c'est ma mére Qui a fait euvre si amére

Com vas comptant?

173 c

### PREMIER DYABLE

Chier sire, je le scé par tant 1205 Que je mesmes vien du pays; Et sachiez moult suy esbahys C'un paian de moy se moqua Une foiz et me dist : « Vez la La mére du pape aux chrestiens. 1210

Il pert bien qu'ilz ne valent riens Ne leur loy, quant l'a delaissie Pour estre a la loy adressie Que nous tenons. »

# LE PAPE

Je te conjur, par les haulx noms 1215 De la benoite trinité, Que tu me dies verité, Se tu es esperit mauvais, Car je ne croiroie jamais Que ma mére soit sarrasine;

Et pour c'en la vertu divine 1220 Te conjur que sanz contredit, Se tu es mauvais esperit Qui viens ci pour nous decevoir, Que tu nous en dies le voir,

1225 Puis t'en va, sanz nous approuchier Et sanz a nul de nous touchier. En tel lieu que ton estre truisses Tel que jamais tempter ne puisses Femme ny homme.

# PREMIER DYABLE

Las! tu m'as chargié si grief somme 1230 Quant fault que je te die voir! L'ennemy sui, qui decevoir Toy et tes deux fréres cuidoie, Mais je n'en sui pas a deux doye : 1235 Dolent m'en vois.

1245

LE PAPE

Seigneurs, faites sur vous la croix Et vous conmandez touz a Dieu: C'est l'ennemi qui de ce lieu

Ci se depart.

PREMIER CARDINAL Vray Diex, gardez nous qu'a sa part Ne nous puist avoir ny attraire, Mais touzjours de bien en miex traire

Noz cuers vueilliez.

SECOND CARDINAL Doulce vierge qui conseilliez Ceulx qui de cuer devost vous prient, Quant pour vostre grace avoir crient, Nous voz clers en paix regardez Et de l'ennemi nous gardez, Tresdoulce dame.

LE PAPE

Mes fréres, j'ay eu, par m'ame, 1250 Grant freeur quant l'oy parler Jusqu'a tant que l'en vi aler. Si vous diray que nous ferons. En oroison nous metterons Et mercierons Jhesu Crist 1255 De ce que le faux antecrist Ne nous a fait mal ne dommage. Et avec ce de bon courage Et de devost, je vous em pri, 1260 Li requerons, s'il est ainsi Que vive encores nostre mére Et l'anemi aucune amére Temptacion au cuer li gette, Que par sa grace hors l'en mette, Car je sui certain, s'elle est vive, 1265 De s'ame avoir forment estrive; Se trespassée est de ce monde,

173 d

1280

1285

1290

1295

174 a

Qu'il la face si pure et monde Que s'ame au repos puist venir Des cieulx qui durra sanz fenir:

C'est bon a faire.

PREMIÈR CARDINAL

Nous ne pouons en ce meffaire,
Ains est droiz que nous le façons.
Cy me mettray a genoillons
Pour prier ent.

Pour prier ent.

Second cardinal

Et je de ça, se Dieu m'ament,

Aussi feray.

LE PAPE

Mes fréres, et j'aussi diray

Ci endroit aucunes priéres

Que je croy que Dieu a bien chiéres,

Je vous promet.

La mére au pape Hé! mére Dieu, com le corps m'est Devenu povre, feible et las. A paines puis j'aler mais pas Tant sui traveillie et conquise. Conment acheveray m'emprise, Vierge mére au doulx roy des roys? De dix ans je n'ay fait que troys, Et en ces troys il plaist a Dieu Que j'ay esté jusqu'au saint lieu Ou il pour nous la mort reçut Et au saint lieu duquel il mut, Quant dessus touz les cielx monta; Et après ay j'esté de la Jusques au mont de Sinay Ou le corps fu enseveli

Ma dame sainte Katherine:

174b

|                                       | -    |
|---------------------------------------|------|
| Et si ay esté pelerine                |      |
| A mon seigneur saint Nicolas.         |      |
| Hé! povre corps chetif et las,        | 1300 |
| Encore iras tu en Galice              |      |
| Ainçois que ta paine fenisse,         |      |
| Se Dieu t'en veult grace prester.     |      |
| Hé! lasse, il me fault arrester       |      |
| Cy endroit : vezci grant annuy.       | 1305 |
| Je ne say en quel lieu je suy,        |      |
| Mais que je sui en my les champs,     |      |
| Et il est nuit et fait mau temps      |      |
| De vent, de nège et de froidure,      |      |
| Et si convient que je l'endure        | 1310 |
| Se je ne vueil ma penitence           |      |
| Enfraindre. E! Diex, par ta puissance |      |
| Conforte ceste pecherresse,           |      |
| Car onques mais telle detresse        |      |
| Jour de ma vie n'enduray.             | 1315 |
| Lasse! a qui me confesseray?          |      |
| Je muir; certes le corps me tremble   |      |
| Aussi conme la fueille ou tremble,    |      |
| Et piez et mains, voire, et mi dent   |      |
| Me tremblent tuit, et nequedent       | 1320 |
| S'eusse a qui me confessasse          |      |
| Ne me chausist se trespassasse        |      |
| En ceste paine.                       |      |
| L'asnier                              |      |
| Qui es, tu pour la Magdalaine,        |      |
| Qui ci te complains et lamentes?      | 1325 |
| De confession te dementes             |      |
| Trop malement.                        |      |
| La mére au pape                       |      |
| E! sire, pour Dieu humblement         |      |
| Vous pri : dites moy s'estes prestre. |      |
| Ne voulsisse que confesse estre,      | 1330 |
| Car je muir, certes bien le voy.      |      |
|                                       |      |

S'estes prestres, dites le moy, Pour Dieu mercy.

L'ASNIER

Nanil, m'amie, mais vezci Devant vous : regardez la ville. 1335 Levez sus d'ilec, pour saint Gille; Venez ent : je vous conduiray Et bien hebergier vous feray Pour l'amour Dieu.

La mére au pape

1340 Sire, je ne puis de ce lieu Partir: plus ne m'en semonnez, Mais, pour Dieu, prestre m'amenez Qui me confesse.

L'ASNIER

La nuit est ja noire et espesse, 1345 Si que, par m'ame, a mon devis, Je doubt bien que n'y viengne envis, Nonpourquant j'ay de vous pitié Si que pour la Dieu amistié, M'amie, je le vous vois querre

1350 Et le vous amenray bonne erre Se j'onques puis.

La mére au pape Vierge, fontaine et royal puiz De pitié, d'amour et de grace, Dame, secourez ceste lasse

Qui tant a ci de pestillence. 1355 Donnez moy telle pascience Que je ne soie pas perie, Mais, tresdoulce vierge Marie, Priez vostre filz qu'il me tiengne

1360 En vie tant que prestre viengne Qui oie ma confession, Par quoy n'aille a perdicion Ceste povre ame.

174C

#### L'ASNIER

Messire Arnoul, pour si grant dame Conme est la mére au doulx Jhesu, Vueilliez en pitié estre meu De venir jusqu'aux champs la hors. Une estrange femme, un saint corps Y est qui muert a grant destresse, Si demande a estre confesse:

1370

1365

Venez y, sire.

LE CURÉ

Je ne me puis tenir de rire Pour la coquardise de toy. Et ne voiz tu pas, par ta foy, Conment ensemble il nege et vente? Par ma foy, ce n'est pas m'entente Que de ceens maishuy me parte Pour aquest qu'avoir puisse ou parte.

1375

Vaz, si te couche.

L'ASNIER

Ha! sire, trop vilain reprouche Vous en venra se n'y venez. Pour Dieu, cy plus ne vous tenez, Mais montez: je vous presteray Mon asne, et tout a pié yray Vous convoier.

1380

1385

LE CURÉ

Je puisse du sens marvoier S'huy mais passe le sueil, biau sire : Hardiement li alez dire; Mais vaz la sur ton asne querre Et la m'amaines ci bonne erre, Et je l'orray.

1390

L'ASNIER

Pour Dieu soit : voulentiers iray, Et soit ainsi com pourra estre.

174 d

|      | M'amie, je ne treuve prestre             |
|------|------------------------------------------|
| 1395 | Qui ait de venir ici cure                |
|      | Pour le mau temps et la froidure         |
|      | Qui fait. Mais s'il vous plaist, m'amie, |
|      | Encor ne vous faudray je mie,            |
|      | Mais sur mon asne vous mettray           |
| 1400 | Et a la ville vous menray                |
| •    | Ains que soicz ci trespassée,            |
|      | Et la serez vous confessée               |
|      | En lieu secré.                           |
|      | La mére au pape                          |
|      | Sire, Dieu vous en sache gré,            |
| 1405 | Mais il ne se peut faire ainsi.          |
|      | Il fault que je demeure ci               |
|      | Jusques au jour.                         |
|      | L'ASNIER                                 |
|      | Et pourquoy, dame? Par amour             |
|      | Faites m'en sage.                        |
|      | La mére au pape                          |
| 1410 | Sire, soit sens ou soit folage,          |
|      | Je le vous diray voulentiers.            |
|      | Dix ans me convient touz entiers         |
|      | Estre par pais penanciére,               |
|      | Et vezci en quelle maniére :             |
| 1415 | Or le m'escoutez proposer.               |
|      | En une ville reposer                     |
|      | Ne puis qu'une nuit seulement;           |
|      | Et s'il avient aucunement                |
|      | Que hors de ville nuit me prengne,       |
| 1420 | En quelconques lieu que je viengne,      |
|      | Soit en plain champ ou en boys hault,    |

Ainsi le pape souverain

De l'eglise enchargé le m'a,

Et, se Dieu plaist, de moy sera

La ou il m'anuitte il me fault Demourer jusqu'a l'andemain. 175 a

Gardé et bien tenu ce point Sans ce que je l'enfraingne point Pour chose nulle qui puist estre. Mais, s'il vous plaist, encore au prestre 1430 Irez compter ce que vous dy Afin qu'il vueille venir cy Moy confesser. L'ASNIER M'amie, je ne vueil cesser, Par m'ame, tant qu'a li seray 1435 Et que tout compté li aray Vostre maintien. LA MÉRE AU PAPE Hé! mére Dieu, or say je bien Que sui a ma derraine fin. Dame, je vous pri de cuer fin 1440 Que pour moy priez au vray juge Vostre filz que pas ne me juge Selon mes grans iniquitez. Car s'il m'i juge, veritez Est que je n'ay n'en faiz n'en diz 1445 Fait par quoy j'aye paradiz, Car je sui pecherresse grande. Pour ce, vierge, grace demande Que de mes pechiez soie quitte Par la vertu et la merite 1450 De sa benoite annuncion, De sa pure concepcion, De sa nativité joyeuse, De sa passion dolereuse, De sa resurreccion voire, 1455 Qui vous fu, dame, joie et gloire : Mes cuers le croit.

L'ASNIER Encore vien je ci endroit,

1485

175 b

Messire Arnoul, pour celle femme 1460 Pour le sauvement de son ame Venez a li.

LE CURÉ
Bien as eu le cuer fali
Que tu ne l'as ci admenée.
Il n'est homme ne femme née
Que s'il estoit aux champs assis,
Qui de froit ne fust touz transis.
Or viengne ci, s'elle veut estre
Confessée, car de cest estre
Ne me mouvray.

L'ASNIER'

1470 Elle n'y venra point, c'est vray :
Pour tant morra.

LE CURÉ

Biau sire, et pour quoy ne fera? Trop par est fiére.

L'ASNIER

Pour ce car elle est penanciére
Telle, ce m'a elle compté,
Que la ou li est anuittié
Il convient qu'elle se demeure
Celle nuittie jusqu'a l'eure
Qu'elle revoie le jour cler;
Et si ne se peut reposer

Et si ne se peut reposer
En une ville c'une nuit,
Et si m'a dit, ne vous ennuit,
Que dix ans li fault ainsi faire,
Et que le pape cest affaire

Ly a chargié.

Le curé

Scez tu qu'il est? Or pren congié Pour huymais et t'en vaz de cy, Car je n'yray pas, je t'affy: Trop fait lait temps.

#### L'ASNIER

Or donc, sire, a Dieu vous conmans. 1490 Elas! et que feras tu, femme? Se tu te muers, Dieu vueille t'ame Conduire ou repos pardurable. Mon asne vois mettre en l'estable Et si tost con mis l'i aray, Certes veoir encore iray

1495

Que tu feras.

LA MÉRE AU PAPE Mére Dieu, ne m'obliés pas. Glorieuse vierge pucelle, Ceste povre qui vous appelle

1500

175 c

Secourez a sa derreniére. Se contre vous ça en arriére J'ay aucune chose meffait, Ne regardez mie le fait, Vierge, royne souveraine, 1505 Mais regardez a quelle paine Je me suis donnée et soubzmise Pour faire vous ent amendise. N'en puis plus : la mort me queurt seure ; Priez vo fil qu'il me sequeure 1510 E qu'a m'ame vueille estre ami. Je la rens a vous et a li:

Soiez ent garde.

NOSTRE DAME

Sus, my ange, sus. Je regarde Que ma loyal amie fine De ce siecle trespasse et fine, Si vueil estre a son trespasser Et a s'ame recompenser

1515

Les peines qu'a souffert son corps.

1520 En alant la par doulx accors

Vueil que chantez.

PREMIER ANGE

Chascun de nous est aprestez De faire, dame, vo vouloir : Nous n'en pouons que miex valoir.

Michiel, chantons.

SECOND ANGE

Gabriel, il me plaist. Disons Ce rondel faisant nostre tour.

RONDEL

Ou fonda foy si ferme tour?
Ou maint charité sanz mesure?
C'est en vous, doulce vierge pure.
Ou recouvra d'onneur l'atour
Virginitez dessus nature?
Ou fonda foy si ferme tour?
Ou maint charité sanz mesure?

Ou doit estre aussi le retour
Ou le refuge a creature
Pour grace empetrer par droiture?
Ou fonda foy si ferme tour?
Ou maint charité sanz mesure?

1540 C'est en vous, doulce vierge pure. 175 d

NOSTRE DAME

M'amie, pour la paine dure Et le traveil qu'enduré as, Le repos pardurable aras. Tu es beneurée femme.

1545 Avant, my ange, prenez l'ame Qui du corps ist.

PREMIER ANGE

Il est fait si conme avez dit, Dame de grace.

# NOSTRE DAME

My ange, je vueil c'on li face Cy telle honneur et si grant gloire Qu'il en soit a touzjours memoire: C'est que je vueil qu'une chappelle Fondez dessus li bonne et belle, Et que mettez son corps en terre. Or vous en delivrez bonne erre:

1555

Si en irons.

SECOND ANGE

Dame, vostre vouloir ferons:
En l'eure y voulons pourveoir.
Il ne la fault mais qu'asseoir.
Vez la ci ou des cieulx descent,
Si con Dieu vostre filz consent,
Ne plus ne moins.

1560

Premier ange

Tandons y, vous et moy, les mains Tant conme elle descent du ciel Pour la miex asseoir, Michiel, Droit en sa place.

1565

SECOND ANGE
Or prenons ici bonne espace :

De ça iray.

L'ASNIER

Certes mie ne me tenray
Que ne voise veoir de fait
Que celle bonne femme fait
Ne s'elle est trespassée ou non,
Car je croy, a m'entencion,
Que Dieu l'aime parfaitement.
Conment pourroit elle autrement
Endurer la maleurté
Qu'elle a souffert ne la durté

1570

1575

176 a

Que son corps porte? jamais voir. Pour ce la vueil aler veoir Encore un tour.

1580

1590

1600

Premier Ange
Fondée est ferme conme tour
Ici endroit ceste chappelle.
Glorieuse vierge pucelle,
En irons nous?

NOSTRE DAME

1585 Nanil, je vueil avant que vous Un luminaire li mettez Entour elle et que vous chantez Cy doulcement.

SECOND ANGE

Royne du hault firmament, Vostre gré faire nous doit plaire. Gabriel, de ce luminaire Prenez, s'en mettez par dela Aussi que feray par deça.

PREMIER ANGE

Il ne nous fault fors que chanter.

Le luminaire est tout assis

Et alumé. Avant, amis:

Chanter nous fault.

SECOND ANGE

Or prenons ensemble d'un hault Sanz faire decort, par amour.

RONDEL

Ou doit estre aussi le retour
Ne le refuge a creature
Pour grace empetrer par droiture
Ou fonda foy si ferme tour?

1605 Ou maint charité sanz mesure?

C'est en vous, doulce vierge pure.

NOSTRE DAME

176 b De raler nous fault prendre cure,
Puis qu'avez fait vostre devoir.
Mi ange, or pensez de mouvoir
Voire en chantant.

1610

PREMIER ANGE

Si ferons nous jusques a tant Qu'en gloire ressoions lassus. Michiel amis, disons, or sus, Je ne scé coy.

Second ange

Gabriel, disons vous et moy
Ce rondel ci par grant leesse.

RONDEL

Humains cuers, de loer ne cesse
L'infinie et vraie bonté
De la benoite trinité.
Pour sa courtoise et grant largesse
Te puis je dire en verité:
Humains cuers, de loer ne cesse
L'infinie et vraie bonté
Qui t'a mis en telle noblesce
Qu'a Dieu tu as fraternité;
Donques par ceste affinité,
Humains cuers, de loer ne cesse
L'infinie et vraie bonté
De la benoite trinité.

L'ASNIER.

Biau sire Diex, quelle clarté 1630
Est ce que je voy la endroit?
C'est le propre lieu et l'endroit
Ou la bonne femme gisoit
Qui confession demandoit.
Pour nient pas ne me merveilloie 1635

T. II

1650

1655

1665

176 c

Ou estoit ce chant que j'ouoye Qui tant estoit melodieux : S'ont esté les anges des cieulx Qui l'emportent en paradis Et qui li ont fondé, tantdis Que j'ay au prestre esté parler Et mené mon asne establer, Et fait sur lui celle chapelle. Hé! Diex, vezci miracle belle:

1645 Certes au curé le vois dire.

Or sus, sus, venez veoir, sire, Miracle apperte.

LE CURÉ

Vaz: que Dieu t'envoit male perte! N'aray je maishui paiz a toy? Ou as tu beu? di le moy.

Va t'en couchier.

L'ASNIER

Certes je croy Dieu t'a po chier. Je ne suis pas yvre, non, prestre. Viens veoir, meschant, que peut estre Ce qu'il est annuit avenu.

Si verras conment deceu T'a ta peresce.

Le curé

Ma peresce? dy moy voir qu'est ce? Riens ne me cèle.

L'ASNIER

Vien veoir, vien, quelle chappelle Sur la bonne femme est fondée, Et coment Dieu l'a honnourée

A son trespas.

Le curé

Par m'ame, je ne t'en croy pas Qu'elle ait chappelle.

176 d

# L'ASNIER

Certes si a, et noble et belle, Et toute neuve.

LE CURÉ

Et, par foy, j'en feray l'espreuve Tout maintenant sanz contredit Se tu as menti ou voir dit.

Sa, maines m'y.

1670

## L'ASNIER

La veez vous illeuc en my Celle place? vous savez bien Qu'avoir n'i soloit nulle rien Que plaine terre sablonniére. Or pensez combien Diex a chiére La bonne dame.

1675

## Le curé

Las! je sui en corps et en ame
Dampnés, se Dieu ne me fait grace.
Grace? las! et conment sera ce,
Quant je voy qu'a moy ne tient mie
Que ceste ame ne soit perie
Dont le corps a ci telle honneur?
Voir je crain que nostre seigneur
Ne charge sur m'arme le fais
De touz les pechiez qu'elle a faiz
En penser, en fait, en parler.
Et pour ç'au pape vueil aler
Moy confesser, car autrement
Ne puis estre absolz bonnement.

1680

1685

1690

A Dieu, biau frére!

L'ASNIER

Ne revenrez vous pas arriére En vostre hostel?

LE CURÉ,

Nanil voir, amis, n'a autel

1725

D'eglise nul n'approucheray,
Ne jamais ne celebreray,
Tant que je viengne a court de Romme
Et qu'au pape, qui est preudomme,
Sera ceste miracle dite,

1700 Et fait que de mon pechié quitte Seray aussi.

L'ASNIER
A Dieu, dont! je m'en vois de cy
Droit en maison.

Le curé

Et je sanz faire arrestoison
M'en vois a court de Romme droit.
J'ain miex a souffrir orendroit
Un po de peine temporelle
Qu'attendre la perpetuelle
Qu'en enfer sentent li dampnez

1710 Qui en pechié sont obstinez,
Ny avant que la mort me hape.
Hé! Diex, je voy l'ostel du pape;
Je me vueil vers celle part traire.

Biaux seigneurs, s'il vous vouloit plaire

Que pour moy ce fait preissiez

Qu'au pape parler me feissiez,

Voulentiers, se Dex me doint joie,

A chascun un fleurin donrroie

A bonne chiére.

Premier sergent d'armes Mon ami, traiez vous arriére : A chascun deux en baillerez Ou plus avant ne passerez, Soiez certains.

Second Sergent Vous n'y passerez ja pour mains; Et se vous nous escondissez,

Soiez seur n'y passerez Jusqu'a troys moys. LE CURÉ J'en donroie avant chascun trois Que je demourasse tant cy. Tenez ces deux, et vous aussi 1730 Ces deux tenez. PREMIER SERGENT Or ça, jusques ici passez Et non avant. LE CURÉ Saint pére, a moy pecheur devant Vous entendez. 1735 PREMIER CARDINAL Mon ami, dy tes voulentez, Et il t'orra. SECOND CARDINAL Il dit voir: voirement fera. Avant, confesse ton deffault Au saint pére et li di si hault 1740 Oue chascun t'oye. LE CURÉ Saint pére, en mon hostel estoie, Deux mois a po plus ou po mains, En Ytalie lau je mains Et la ou j'ay, sire, une cure, 1745 Si avint un soir d'aventure Qu'au dehors de nostre villete Vint une bonne femmelette Oui la se tint et arresta

177'b

Pour ce que la li anuitta. Or faisoit il un temps si froit, Et si fort ventoit et negoit Que de froidure et de laté La bonne femme en verité

1750

177 C

| 1755  | Vit bien qu'elle estoit a la mort.   |
|-------|--------------------------------------|
|       | Si reclama lors Dieu moult fort      |
|       | Et desira soy confesser.             |
|       | Estesvous un asnier passer           |
|       | A qui si grant pitié en print        |
| 1760. | Qu'en verité querre me vint.         |
|       | Je qui trop le mau temps doubtoie    |
|       | Li dis que ja n'y enterroye.         |
|       | Mais sur son asne l'alast querre     |
|       | Et qu'il la m'amenast bonne erre.    |
| 1765  | Il y ala, mais tost après            |
|       | Revint plus que devant engrès        |
|       | De moy faire y aler arriére          |
|       | Disant : « C'est une penanciére      |
|       | A qui le pape a enchargié            |
| 1770  | Que la ou li est anuittié            |
|       | Li fault demourer celle nuit         |
|       | Sanz querir nul autre refuit,        |
|       | N'en une ville ne pouoit             |
|       | Estre qu'une nuit, se disoit,        |
| 1775  | Mais touzjours d'errer et mal traire |
|       | Avoit set ans encore a faire. »      |
|       | Sire, de tout je ne tins conte,      |
|       | Mais a l'asnier dis assez honte      |
|       | Et de mon hostel le mis hors.        |
| 1780  | Que fist il? Il s'en ala lors        |
|       | Ou la bonne femme ot laissie,        |
|       | Si trouva sur elle dressie           |
|       | Une chappelle noble et belle ·       |
|       | Encore, saint pére, y est elle.      |
| 1785  | Celle chappelle la fondérent         |
|       | Ly ange qui l'ame emportérent        |
|       | Quant le corps orent enterré.        |
|       | Et pour ce que j'ay meserré          |
|       | Et peché, sire, bien le say,         |
| 1790  | En ce que ne la confessay,           |

1800

De cuer, par grant contriccion, Vous requier absolucion Et penitence.

LE PAPE

Ore as tu nulle remembrance Qu'elle deist dont estoit née, Ne conment elle estoit nommée?

T'en souvient il?

LE CURÉ

Saint pére, de son nom, oil. Elle avoit, ce dit, nom Marie, Mais dont estoit ne sçay je mie

Ne de quel gent.

LE PAPE

Certes vezci miracle gent, Mes fréres : je vous fas savoir Que grant joie devons avoir

Et grant leesse.

1805

Premier cardinal
Sire, dites nous de quoy est ce,
Par fine amour.

LE PAPE

Or sus de ci, sus sanz demour.
A ce que me dit et enorte,
Vostre mére et la moie est morte,
Et tant l'aime le doulx Jhesus
Que du nombre est des esleuz,
Et si li ont les anges fait
Son obit, et plus, car de fait
Sur son corps de vices mondé
Ont une chappelle fondé.
Pour ce vous conmans et vous pri
Que touz ensemble sanz detri
Nous en alons a ma chappelle
Saluer la vierge pucelle,

Et pour li faire reverence

1815

1810

1820

Mettons a chanter diligence Ensemble d'une voulenté : Regina celi, lettare, etc.

Explicit.

# TABLE

|       |   |         |      | ,                                     |    | Pages. |
|-------|---|---------|------|---------------------------------------|----|--------|
| IX.   | _ | Miracle | de   | saint Guillaume du desert             | ٠. | I      |
| X.    | _ | Miracle | de   | l'evesque a qui Nostre Dame s'apparut | t  | 55     |
| XI.   | _ | Miracle | de   | un marchant et un larron              |    | 89     |
| XII.  | _ | Miracle | de   | la marquise de la Gaudine             |    | 121    |
| XIII. | _ | Miracle | de   | l'empereur Julien                     |    | 171    |
| XIV.  | _ | Miracle | de   | un prevost que Nostre Dame delivra    | ٠, | 227    |
|       |   | Serve   | ento | is                                    |    | 276    |
|       |   | Autre   | e se | rventois                              |    | 278    |
| XV.   | _ | Miracle | de   | un enfant que Nostre Dame resucita    |    | 281    |
|       |   | Serve   | ento | is                                    |    | 345    |
| XVI.  | _ | Miracle | de   | la mére du Pape                       |    | 347    |





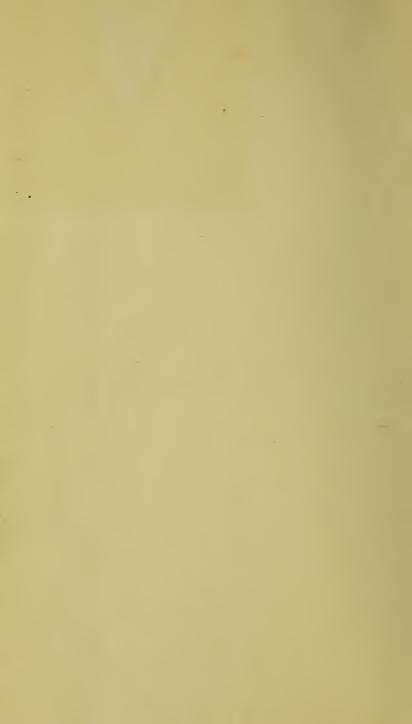









